

9. C.2, 37

Ki Gheanagh

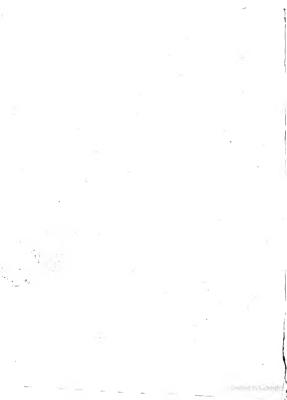

## RECUEIL DOUVRAGES CURIEUX

D

MATHEMATIQUE ET DE MECANIQUE,

DESCRIPTION DU CABINET
DE MONSIEUR

# GROLLIER DE SERVIERE

P A R

Ancien Lieutenant Colonel d'Infanterie, fon petit Fils,





A LYON

Chez DAYID FOREY Libraire rue Merciere proche la more
qui Trompe,

M. DCC, XIX

AVEC APPROPATION ET PRIVILEGE DU ROL



SON ALTESSE
ROYALE,
MONSEIGNEUR LE DUC'

D'ORLEANS,
PETIT FILS DE FRANCE,
REGENT DU ROYAUME.



ONSEIGNEUR,

PEU de personnes seroient en état

de donner des marques de leur zéle à VOTRE ALTESSE ROYALE, si l'on ne pouvoit lui offrir que des chofes proportionnées à la grandeur de ses lumieres & à l'élevation de son

Rang.

Mais je sçai MONSEIGNEUR, que totijours porté à mesurer nos hommages sur nos intentions, vous recevez savorablement tous ceux que nos cœurs vous presentent, & c'est dans la juste consiance que me donne une bonté si genereuse qu'animé par des sentimens aussi vists que sinceres, josé dedier à VOTRE ALTESSE ROYALE mon Livre, comme une preuve de mon respect. Jy suis d'autant plus encouragé, que les matieres que jy traite peuvent

vous être agréables ; & qu'il n'y a que le défaut de mon stile , qui puisse les rendre indignes de vous être pre-

sentées.

Ce sont des Ouvrages de Tour, des Horloges extraordinaires, & des modelles de machines inventez & executez par seu mon grand-pere, qui pour la plûpart sont regardez par les connoisseurs, comme des chess d'œuvre inimitables.

Dez vôtre plus tendre jeunesse MONSEIGNEUR, vous avez marq'é beaucoup d'inclination pour ces sortes d'ouvrages; & par un goût exquis qui vous est naturel, vous avez su distinguer les veritables beautez des Sciences & des Arts,

avant même que d'en connoître les

regles.

Vous avez cultivé avec soinces saverables dispositions, dans les moments de loisir que vous ont laisséles travaux de la Guerre & des Etudes plus importantes; & loin d'avoir perdu à de vains plaisirs ces tems de repos, VOTRE ALTESSE ROYALE les a si utilement employez, qu'on peut dire avec verité que tous ses jours ont été remplis.

Quel sijet d'admiration pour tout l'Univers, de voir un Prince doüé des sublimes qualitez qui forment les Heros, & depositaire du pouvoir suprême, décendre pour ainsi dire, de sa propre grandeur, pour donner un nou-

vel éclat à la gloire des Sciences & des beaux Arts?

Car enfin, MONSEIGNEUR, vous ne vous contentez pas de proteger ceux qui tendent à leur perféction, vous leur donnez vous même des regles & des modelles sûrs pour y parvenir; & vous les aidez autant par la superiorité de vos lumieres, que vous les honnorez par celle de vôtre Rang.

Après avoir developé aux Physiciens les secrets de la nature : après avoir apris aux plus habiles, comment on doit demêler la verité au travers des replis trompeurs du cœur humain, on a vû VOTRE ALTESSE ROYALE donner des leçons aux

favoris des Muses, & presider à leurs doux concerts; & ces mêmes mains, si accoûtumées à ceüillir les plus beaux Lauriers aux Champ de Mars, n'ont pas dedaigné les Instruments des Arts Liberaux & mecaniques. Le pinceau que vous avez pris par amusement, dispute le prix à ceux des plus habiles Peintres. Les Ouvrages de Tour que vous avez formez en vous joüant, sont admirez par les Curieux; enfin rempli d'une connoissance parfaite & générale de tout ce que les Sciences & les beaux Arts ont d'estimable; & choisissant ce qui s'y trouve de plus utile & de plus élevé, vous en faites encore aujourd'hui le sujet de vos recreations.

Que je serois glorieux, MON-SEIGNEUR, se dans vos moments de loisir, le petit Ouvrage que j'ai l'honneur de vous presenter, vous paroissoit digne de quelque attention? Quoiqu'il ait du raport à ceux dont je viens de parler, & que VOTRE ALTESSE ROYALE a choisis pour se delasser ; je ne sçai si je dois esperer, qu'il aura le même honneur. Mais je m'estimerai trop heureux, s'il peut lui prouver mon zéle. Elevé dans la profession des Armes, & peu accoûtumé a écrire, je n'oserois pretendre a vous plaire par mon stile, &

EPITRE beaucoup moins a parler, comme il faudroit, des rares qualitez que vous reunissez dans Vôtre Auguste Personne.

En effet comment pourrois-je donner à la posterité une idée juste de tout ce que l'intrepidité de vôtre courage, & vôtre habileté dans le metier de la Guerre, vous ont fait executer de grand ; puisque témoin de quelques-unes de vos Victoires,jetrouve que tout ce que j'en saurois dire, est bien au dessous de ce que j'en pense.

Comment pourrois-je dignement décrire les soins infatigables que VO-TRE ALTEŚSĘ ROYALE

se donne pour nous rendre beureux: cette activité, ces vives lumieres, cette attention prevenante, qui lui font également pourvoir aux besoins des Peuples, à la gloire & à la sûreté de l'Etat, & aux droits du Souverain? Ce sont là de ces prodiges, que l'on voit, que l'on sent; mais qui sont au dessus des expressions les plus fortes.

Je dois donc, MONSE I-GNEUR, prendre le parti de me taire <u>sur tant de perfections</u>; & content de les admirer, esperer que mes sentimens ne vous paroitront pas moins viss ni moins sinceres, quoiqu'ils ne

s'expliquent que par un effort proportionné à ma foiblesse. Je suis, avec le plus prosond respect;

## MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE ROTALE,

Le très-humble & trèsobeissant serviceur, GROLLIER DE SERVIERE,

## **++++++++++++++++++++++**

#### PREFACE

De UX raisons principales me font entreprendre la Description des Ouvrages curieux; qu'on voit à Lyon, dans le Cabinet de seu mon Grand-Pere.

La premiere, a pour objet la satisfaction & l'utilité

du Public.

La seconde m'interesse uniquement; elle regarde la réputation de ce Cabinet, qui me doit être chere, & qui dans la suite des temps pourroit diminuer de son pitx: soit par les accidens naturels & imprevûs, qui détruisant les Ouvrages uniques dans leur espece, en détruisent bien-tôt la mémoire: soit par la fausse trop commune vanité des Plagiaires, qui s'attribuënt impunément l'invention de ce qu'ils ont vû de merveilleux, lorsqu'on ne l'a pas donné au Public, sous le nom des Autheuts véritables.

La Description que je vais saire, peut seule remedier à ces inconvenients; & suivant mon premier motif; elle peut aussi être utile; & faire plaist à toutes les personnes curieuses. Ceux qui n'ont point vû ce Cabinet, prévenus sans doute par l'idée quen a le Public, seront bien aises de sçavoir en quoi il consiste. Ceux qui l'ont déja vû se feront un amusement agréable d'en rapeller les idées; & les uns & les autres pourront tirer quelque avantage du grand nombre de Machines que j'expliqueray.

Mais ayant que d'entrer dans le détail de ces Ou-

vrages curieux, il est à propos d'en donner une idée generale, de faire voir l'Ordre que je veux garder, pour ne pas confondre les matieres, & de dire un mot

de celui qui en est l'Autheur.

L'on voit dans ce Cabinet plusieurs piéces de Tour en Yvoire, qui sont des Chefs-d'œuvres inimitables de l'Art : des Horloges extraordinaires, dont les mouvements semblent se perpetuër à l'infini: & des Machines de differentes especes, qui concernent les Mathématiques; surrout une des parties de cette Science, qui est la Méchanique. Il y en a pour l'attaque, & pour la dessense els l'aces de guerre; pour tenter des surprises, & pour les prévenir, pour des passages de Rivieres: & generalement pour ce qui peut contribuier à la sûreté des Troupes, & faire réüssir leurs entreptises contre l'Ennemi.

On y voit d'autres Machines pour des élevations d'eau, pour la conftruction des Ponts, des Maisons, des Moulins à eau, à vent & à bras; & enfin pour tout ce qui peur être utile & commode au Public, & aux Particuliers. Voilà en quoi conssistent les Ouvrages de Monsseur Grollier de Serviere, dont la réputation est depuis long-temps établie, non-seulement en France, mais encore dans toutes les parties de l'Europe les plus éloignées. Depuis plus de soixant ans, les Voyageurs attentis à rechercher ce qu'il y a de merveilleux dans chaque Province, n'ont jamais manqué en pussaint à Lyon, de demander à voir ce cabinet; & l'on peut dire que leur curiosité y a été pleinement satisfaite. Feu Notre Grand Monarque

LOUIS XIV. ne se contenta pas de l'honorer une fois de sa Presence: il y alla deux jours de suite, suivi d'une nombreuse Cour. Plusieurs Princes étrangers, & des personnes de grande distinction ont marqué e même empressement; & tous ceux qui aiment à s'occuper des productions ingenieuses des Mathématiques, en sont encore aujourd'hui charmez, & ne se

lassent point de l'admirer.

Car enfin tous les autres Cabinets curieux, qu'on voit ailleurs, ne sont pour l'ordinaire templis, que de quelques piéces rares, ramassées à prix d'argent; & qui ne sont estimées que par leur antiquité, ou parce qu'elles viennean. des Païs éloignez, ou bien encore parce qu'elles sont des productions extraordinaires de la nature. Les personnes les plus riches peuvent se picquer d'avoir les plus beaux de ces Cabinets; mais celui-ci ne tire son éclat, que du génie & de l'adresse de Monssieur de Serviere, qui a seul inventé, & executé tout ce qu'on y voit.

Je vais donc partager la Description de ses Ouvrages en trois parties. La première, concernera les piéces de Tour: La seconde, les Horloges : La troisseme, les Machines de Méchanique. Je subdiviseray ces trois parties, suivant les differentes especes que j'auray à traitet; & autant qu'il sera possible, je metava à côcé de chaque sigure, l'explication de ce qu'elle represente, afin d'en donner une intelligence plus sacile & plus nette. Mais comme je ne dois pas mécarter de l'idée de seu Monssieur de Serviere, laquelle 46té, de laisser deviner aux personnes curieuses, les

moyens dont il s'est servi, pour executer la plûpare de ses Ouvrages; on ne doit pas trouver mauvais. que dans la premiere, & dans la seconde Partie, lasssant une libre carriere à ceux qui voudront, ou l'imiter, ou raisonner sur ses principes, je me reduise à une explication simple des Piéces de Tour, & des effets des Horloges, sans déveloper l'Art qu'il a employé pour former les unes, & pour donner le mouvement aux autres. Je n'en useray pourtant pas de même dans la troisième Partie, qui est celle dont le Public peut titer de l'utilité. Non-seulement je donneray les Figures des Machines qui la composent; mais encore je les expliqueray le plus clairement qu'il me fera poslible; & je n'oublieray rien de ce qui me paroîtra nécessaire, pour contribuer à l'execution des idées de cet Illustre Mathématicien; dont il est maintenant temps que je parle, suivant ce que je me suis propofé.

Ce seroit assecter une trop grande modestie de passer ici sons silence, ce qu'il y a à dire d'avantageux de lui & de sa Famille: mais comme il saut aussi, que j'évite de me rendre suspect dans une matiere, où je parois interessé; je crois qu'à l'exception de quelques faits particuliers, je dois me contenter de rassembler ici, ce que disserentes personnes en ont déja écrit dans les Livres, qu'ils ont donné au Public; desquels même je raporteray les citations à la marge.

Il étoit de la Mailon des Grolliers, qui est connuë entre les anciennes, & les plus nobles Familles de la Province

Province du Lyonnois. \* Mais pour ne point remonter dans son trop haut dans les siècles qui l'ont précedé, & qui Diffirmailui fournissoient en la personne de ses Ayeux de grands me G, o an exemples de vertu, je ne parleray que de son grand- Gollie Oncle & de son Pere , dont la mémoire merite d'être dans fon hiconservée à la posterité. Lyon liv. 3.

Le premier, est ce fameux Jean Grollier Vicomte 14 419.00 d'Aguily, qui lous le Regne de François premier, avoit spire de la plus belle Bibliothéque qui fut en France; & qui fon Histoire par la faveur dont son Roi l'honoroit, & qu'il em- di Flormes, ployoit si genereusement en faveur des gens de Lettres, bificire de a été comparé avec justice par les Historiens, au Mé- Brigin. cene du tems d'Auguste.

Le second, est Antoine Grollier Baron de Serviere, "Jaque, qui donna de grandes marques de sa fidelité & de son strata dam zele, à Henry IV.dans ces tems matheureux de guerre au Listem civile, où la cause de ce Roi ne se trouva pas la plus mem. forte à Lyon. Il y fut arrêté Prisonnier, & mis par Teifier les Ligueurs au Chateau de Pierre-Encise : d'où ayant 196, sunem trouvé le moyen de se sauver, en descendant le long de Jean des murs du Donjon avec des vordons de soye, que Guillaume Marie de Camus sa femme lui avoir apportez en se- Pragris cret fous fon Vertugadin ; il alla en Suiffe, se mettre à Dumaine, la tête des Troupes, que Monsieur de Sillery, pour infa Biblion la tête des Troupes, que Monsieur de Sillery, pour infequerianlors Ambassadeur en ce Païs-là avoit levées. On lui feife ala en confia le Commandement; & il les conduisit à ses Cetturation dépens à l'Armée, qui étoit auprés de Melun. Il alla lidie, antique ensuite avac son frere Imbert Grollier , Seigneur du ger Eife. Soleil, Chevalier de l'Ordre de Saint Michel, joindre Braini Ru le Roi au Siège de Rouen; & après s'être distingué mil tous

apudiferent en differentes occasions, & avoir consumé au Service 17. a Beif. tous ses biens, qui étoient très-considerables, il mou-Frant Pape rut malheureusement dans le tems que l'autorité de Morry Sa Majesté étant affermie, il avoit lieu d'esperer les dans son Diffirmai recompenses dues à son merite. Il laissa huit Fils fort ma la lite jeunes, qui lorsqu'ils furent en âge, prirent tous des De Radis à partis convenables à leur naissance. L'un fut honoré ta po a sim t Hijime à par le Roi du Prieuré de Saint Irenée prés de Lyon; Joyn, on la Frajase à un autre qui avoit été reçu Chevalier de Malthe, eut distant pai en recompense des Services qu'il avoit rendus à son ser la mai. Ordre, une Commanderse considerable, outre celle

Dufene qui lui étoit échuë par ancienneté.

NICOLAS GROLLIER, des Ouvrages duquel nous deur à v. parlons, & que nous nommons Monsieur de Serviere, étoit un des cadets. Il vint au monde à Lyon en l'année 1593. & aussi tôt qu'il eut atteint l'âge de quatorze ans, il demanda de suivre l'exemple de ses Ancêtres, & d'entrer dans le Métier de la Guerre. On l'envoya servir en Italie; & ce fut au Siége de Verceil, où les premieres ardeurs de son courage lui coûtérent la perte d'un cel , qu'il eut emporté par un éclat de canon. Un coup d'essai si cher bien loin de le rebuter, ne l'empêcha point de se trouver dans toutes les autres actions de cette même guerre. Lorsqu'elle fut finie, il alla servir pendant quelque tems en Flandre, & dans les Troupes des Etats d'Hollande, qui étoient pour lors la meilleure Ecole de la Discipline Militaire. Delà il passa en Allemagne au Service de l'Empereur Ferdinand : Il s'y acquit beaucoup de réputation, surtout à la bataille de Prague ; après laquelle il fut obli-

#### PRFFACE.

gé d'accompagner l'Ambassadeur de ce Prince à Constanti nople: il y demeura six mois ; mais la guerre s'étant rallumée en France, il revint aussi-tot donner à son Roi & à sa Patrie, les marques de son zéle, & leur consacrer au péril de sa vie, les neureux talens, avec lesquels il étoit né, & l'experience qu'il avoit acquise au Service des Princes Etrangers. Il estit avec tant de distinction, sur tout au Siége de Montaubau, à ceux de Tonnins, de Briteste, de Sainte-Foy, de Negrepelisse, de Nimes, & de Privas, qu'il sut sou

vent honoré des louanges de son Roi.

Parmi un grand nombre de belles actions, qu'il fit pendant fa vie, & qui meriteroient toutes d'être écrites, je me contenteray d'en rapporter une, qui suffira pour faire connoître, & la beauté de son génie, & l'intrepidité de son courage. Il étoit Premier Capitaine du Regiment d'Infanterie d'Aigue-Bonne; & il le commandoit sur les bords du Rhône du côté de Tarascon, lorsqu'il sut question de jetter du secours dans la Ville de Beaucaire, affiégée par Monfieur de Montmorency. Il se presentoit de grandes difficultés à surmonter : la place étoir bien bloquée du côté de terre : les Ponts de Communication de Tarascon à Beaucaire étant rompus, il falloit paffer le Fleuve à la vuë des Ennemis : & plus que tout cela, le Chateau étoit déja au pouvoir des Assiegeans. Tous ces obstacles faisoient regarder l'entreprise comme impossible , lorsque Monsseur de Serviere, qui avoit eu ordre de tenter le secours, & qui pour cela s'étoit approché de Tarascon, profita de quelques bateaux, qui par

hazard se trouverent à son bord; & s'en sevrit tresutilement pour saire construire une espece de Pont volant, garni tout au tour de parapets saits de madriers. Au moyen de cette Machine, qu'il inventasur le champ, & qu'il sit executer avec une extréme diligence, il sit passer les Fleuve à tout son Regiment; & malgré le grand seu, & les essors extraordinaires que les Ennemis sirent pour s'y opposer, il se jetta avec peu de perte dans la Place assiègée, & sur cause qu'on en leva le Siége peu de jours aprés.

Cette action ne fut pas seulement applaudie par les bons Sujets de Sa Majesté; elle fit encore beaucoup d'honneur à Monsieur de Serviere, dans l'Armée de Monsieur de Montmorency. Ce General n'oublia rien pour s'attirer un aussi bon Officier; il presita même pour l'engager dans son parti, de ce qu'on le laissoit sans recompense aprés une affaire si brillante; & croyant avoir trouvé le moment propre à le gagner, il lui fit offrir des Emplois & desappointements beaucoup plus confiderables, que ceux qu'il avoit dans l'Armée du Roi: mais sa fidelité fut inébranlable; &il ne la fit pas moins admirer que ses autres vertus, par la belle réponse qu'il fit à ces propositions. Il dit, qu'en portant les Armes pour son Prince, il ne s'attendoit qu'à l'honneur de le bien servir, & à la satisfaction de remplis ses devoirs : que d'ailleurs il étoit trop flaté de l'estime dont Monsieur de Montmorency l'honnoroit, pour ne pas chercher à l'augmenter, en refusant des choses, qu'il scavoit bien lui-même, qu'il ne devoit pas accepter.

Quelque tems aprés ayant été fait Lieutenant Colonel de ce même Regiment d'Aigue-Bonne, il se trouva au combat de Veillane, à celui du Tesin, à la
Retraite de Guïers, aux Siéges de Turin, de Casal &
de Pignerol; & dans pluseurs autres occasions. On
the bien le génie supérieur, qu'il avoit pour
les Mathématiques, surtout pour les Fortifications, &
la grande experience qu'il s'étoit acquise, qu'on lui
consia la conduite des Travaux dans la plupart des
derniers Siéges, dont nous venons de parler. Il seut
allier avec tant d'éclat les sonctions d'un Commandant, à celles d'un excellent Ingenieur, qu'il s'acquit
la réputation d'estre un des meilleurs Officiers d'Infanterie de son tems.

Enfin aprés tant de travaux, comblé de gloire & criblé de blessures, il se retira du Service, pour goûter un peu de repos, s'étant occupé le reste de sa vie aux Ouvrages, dont je vais faire la Description, il mourut âgé de 33. ans, regreté generalement de tout le monde.

Ce Gentil Homme, que la voix publique a placé parmi, les Hommes Illustres de son ficele, seroir parvenu aux premiers honneurs de la guerre, s'il avoit eu autant d'ambition, que de valeur & de vertu. Mais comme il suivoir l'austére maxime si peu connuë: qui veut, qu'un veritable honnette homme ne sasse parler en sa faveur que ses actions, il ne voulur jamais demander aucunes graces, & se contenta de les meriter.

Les Enfans que Monsieur de Serviere a mis au 1 iij

monde, n'ont pas moins herité de son génie que de sa modestie. C'est une justice, qu'on ne peur s'empécher de leur rendre; sur tout à celui qui a rempli avec tant d'honneur la dignité de Grand-Prieur de l'Abbaye de Savigni, & qui est mort depuis peu. Il ne s'est pas contente durant sa vie, d'imiter les Ouvrages de son Pere; mais encore il a entichi son Cabiner par des pieces de son invention, qui ne meritant pas moins que les autres, de trouver place dans cette Description.



#### **ቅቅተዋቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀ** ቀ ቀናፋቀ TABLE DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

#### PREMIERE PARTIE

Pieces de délicatesse. page 3. Planche I. & II. Figure depuis I. jusqu'a 6.

Pieces Excentriques.page 4. Planche III. IV. & V. Figure 7. jufqu'a 23.

Pieces hors du rond. page.7.Planche VI. jusqu'a XII. Figure 24. jufqu'a 33.

#### SECONDE PARTIE.

Horloges inventés par Monsieur de Serviere. page 9. Planche XIII. jufqu'a XXI. Figure 37.10/qu'a 49.

#### TROISIE'ME PARTIE.

Modelle de machine pour differents usages, page 23.

Machine, que l'on peut confiruire au bord d'une Riviere pour élever de l'eau au sommet d'une Machine pour élever de l'eau a Tour. pago 25. Planche XXII. Figure 50,

Uvrages de Tour. page 1. Autre machine qui peut servir comme la precedente pour élever de Lean d'une Riviere au fommet d'une Tour. page 26. Planche XXIII. Figure 51.

Autre machine pour elever leau jufqu'au semmet d'une Tour. page 27. Planche XXIV. Figure 5 2.

Autre machine pen differente des trois precedentes.page 28.Planche XXV. Figure 53.

Autre machine peu disserente des precedentes. page 29. Planche XXVI. Figure 54.

Machine pour secher un Marais au pour tires l'eau d'un endroit pen profond page 29. Planche XXVII. Figure 55.

Machine pour secher un Marais, pour vuider un batardeau ou pour tirer de l'eau d'un endreit pen profond. page 30. Planche XXVIII. Figure 56.

la hauteur du diametre d'une grande roue, page 31. Planche

#### TABLE

XXIX. Figure 57. Machine pour élever de l'eaudun Etang on a un Marais a la hauteur du diametre aune grande reile page 31. Planche XXX. Figure 58.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a la bauteur du diametre d'une grande roue, page 32. Plancke XXXI. Figure

Autre Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a la hauteur du diametre d'une grande roue, pagc. 33. Planche XXXII.

Figure 60.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a la hanteur du demi diametre d'une grande roue, page. 34. Planche XXXIII.

Figure 61.

Machine pour élever de l'eaudune Riviere a la hauteur du demi diametre d'une grande roue avec pen d'efort. page 35. Planche XXXIV. Figure 61:

Machine pour élever de l'eau par le moien de buit seaux qui sont continuellement en mouvement pour puiser & pour se vuider. page 36. Planche XXXV. Machine pour elever de l'eau d'une

Figure 63.

Machine pour elever de l'eau par le moien de quatre feaux. qui font continuellement en mouvement. p. 37. Planche XXXVI. Figure 64

Machine pour élever de l'eau par le moien de vingt seaux qui sont toujours en monvement, page 38. Planehe XXXVII. Figure 65.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere par le moien de plusieurs feaux attachée ensemble en forme de chapellet . page 39.Planche XXX VIII. Figure 66.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere par le moien de plusieurs feaux attachées ensemble en forme de chapellet: page 40.Plan-

che X L. Figure 67.

Machine qui en perdant les deux tiers de l'eau d'une fource, éleve l'autre tiers a une hauteur convenable pour s'en scruir a differents usages page 41. Planche X L L. Figure 68.

Machine qui avec une partie de l'eau d'une source éteve l'autre, a une hauteur considerable.page 41. Planche XLII. Figure

69.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere aves des especes de chapellets:page 44.Planche XLIII.

Figure 70.

Riviere a une hauteur considerable , au moien des pompes afpirantes or foulantes. page 45. Planche XLIV. Figure 71. Autre moien de se servir des pom-

pes afpirantes & foulantes. page:

#### TABLE DES CHAPITKES.

46. & 47. Planche XLV. & XLVI. Figure 72.673.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a une hauteur considerable, avec des pompes aspirantes & foulantes. page 47. Planche XLVII. Figure 74.

Machine très simple pour élever lear d'un puis ou au s refervoir a ane hauteur considerable. page 48. Planche XLIX. Figu-

Machine pour élever l'eau d'un reservoir a une hauteur mediocre on pour feeber un marais ou pour vuider un basard-d'eau.page 49. Planche L. Figure 76.

Machine pour élever l'eau d'une Riviere au moien de la vis d'Archimede. page 50. Plan-

che LI. Figure 77. Autre Machine pen differente de

la precedente pour élever de d'Archimede, page 51. Planche

LII. Figure 78.

Machine très simple pour tirer facilement & avec abondance de l'ean a'un puis quoiqu'il soit bien profond.page 51. Planche LIII. Figure 79. 6 80.

Machine très simple pour tirer avec facilisé les seaux d'un puis. page 53. Planche L IV. Figure

81.0 82.

Machine très commode pour tirer par la fenêtre d'une cuifine qui

feroit au premier ou au second étage l'eau d'un puis éloigné de la maison, page 54 Planche LV. Figure 83.

Moulins a bras. page 55. Plancle

LVI. Figure 84.

Moulins mis en mouvement par un bauf ou par un cheval page 56. Planche L. VII. Figure 85.

Moulins a vent. page 56. Planche L VIII. Figure 86.

Mout ns portatifs que l'on place sur une charrete & qui peut mondre du bled quant on fait marcher la charrete, page 57. Planche LIX. Figure 87.

Brouette de nouvelle invention page 58. Planche LIX. Figure

88.

Machine pour battre le mouton au moien du courant d'une Riviere. page 59. Planche LX. Figure 89.

l'eau d'une Riviere avec la vis Machine pour transporter un grand bateau d'un Canal a un autre Canal plus elevé fans être obligé de le decharger & saus le secour d'une écluse. page 61. Planche L XI. Figure 90.

Machine pour faire monter les grands bateaux charges fur une Riviere sans qu'il soit necessaire de les faire tirer ni par des hommes ni par des animanx. page 61. Planche LXII. Figure 91. Machine pour faire avancer un ba-

teau a force de rames avec beau-

coup de vitesse & sans y emplayer beaucoup de rameurs. page 64. Planche LXIII. Figure 92.

Machine pour faire monter un bateau contre le courant d'une Riviere sans le secour de personne & fans voile . page 65 . Planche LX III. Figure 93.

- Modele d'un pont de bois fait d'une seule arcade qui peut avoir 140. pieds de corde ou de lonqueur, page 67. Planche LXIV. Figure 94.

fait d'une seule arcade.pag. 68. Planche LXIV. Figure 95.

Differentes façons d'entailler des pieces de bois & de les assembler solidement pour differents. ufages.page 69 Planche LXV. & LXVI. Figure 96. jusqu'a IOI.

Medele d'un ponton ou l'ateau portatifs pour jetter promptement un Pont fur une Riviere peu large. page 69. Planche LXVII. Fig. re 102.

Autre modele de ponton pour jetter un pont sur une Riviere peu large. page 70. Planche LXVIII. Figure 103.

Autre modele de ponton pour pafser le fissé d'une place assiegée pourven que l'eau dont il est remply , foit dormante. page: 71. Planche LXIX. Figure. 104

Modele d'un pont de corde pour faire paffer a de l'Infanterie une Riviere pen large, page 72. Planche L X X. Figure 105.

Machine pour surprendre une place Ennemie qui auroit pour fofle une Riviere pen large. page 73. Planche LXXI. Figure

Moien de conftruire un pont de bateaux pour passer une Riviere en presence de l'Ennemi , page 74. Planche LXXII. Figure

107. Modele d'un autre pont de bois Moien de construire en peu de tems un pont de pillotis pour une expedition militaire , page. 75. Planche LXXIII. Figure 108. Moien de construire un espece de Radeau fait avec des tonneaux pour paffer une Riviere en presence des Ennemis, page 76. Planche LXXIV. Figure 109. Autre façon de Radeau que l'onpeut transporter demonté sur une charrete jusques au lieu ou l'on vent s'en fervir.page 77.Planche LXXV Figure 110.

Moien de construire un pont avec des tonneaux pour paffer un canal ou une petite Riviere en presence des Ennemis. page 78. Planche LXXVII. Figure 111.

Autre moien de jetter un pont de tonneaux sur le fossé d'une place affiegee pour monter a l'affau. page 79. Planche LXX VIII. Figure 112.

#### DES CHAPITRES.

Machine pour jetter des grenades plus seuremens & beaucoup plus loing qu'on ne peut les jetter avec la main. page 80. Planche LXXIX. Figure 113.

Mosens de decouvrir les travaux des Ennemis. page 8 2. Planche

L XXX. Figure 114. Claidas de nouvelle invention, pagc 84. Planche L XXXI. Fi-

gure 115.

Barriere postative. page 85. Planche LXXXII. Figure 116. Facon d'échele particulière. page 87. Planche LXXXIII. & LXXXIV. Figure 117.118.

119. d 120.

Machine faite en Broüeste pour toifer au juste la distance qu'il y a a'un lieu en un autre page 90. Planche L.X.XX IV. Figure 121.

Autre Machine pour mesurer la distance des lieux page 92. Planche LXXXV. Figure

122,

Pulpitre Sune façon particuliere & très commode pour les gens d'étude page 94 planche LXXXVI, Figure 123.

Cha se ou Fauteüil très commode pour les boiteux par le moien duquel on peut se promuner dans un apartement de plain pied -u dans un fardin sans le secours de personnes page 96. Plasche LXXVI. Figure 114-

Moïen de sirer un paisage ou d: copier un tableau sans savoir dessigner, & sans voir ce que l'on fais, page 97. Planche LXXXVII. Figure 125.

Lampe trés, commide qui en éclairant beaucoup plus que les autres échauffe l'endroit éclairé de ne fatigue pas la veite, page 99. Planche L X X X V II. Figure 116.

Moien facile de lever exactement un plan geometrail en perspettive.p.100. Planche LXXXVIII. Figure 127.

#### APPROBATION.

T'Ay lib par ordre de Monseigneur le Garde des Secaux le Livez qui a pour titre 3 Reueil d'Ouvrages eurieux de Mathematique d' de Metebraique, ou Description du Cabinet de Monseau Croilier de Serwiere: Et je l'ai cru très-propre à exciter la curiostié du Public, & Là donnet des veius utiles. Fait à Parise ce 28, Janvier 1719.

MASSIEU.

#### PERMISSION SIMPLE.

OUTS, PAR LA CRACE DE DIEU, ROT DE FRANCE ET DE NAVARRE . A nos Amez & Feaux Conseillers les gens renans nos Couts de Patlement, Maitre des Requêtes , Cedinaire de nôtre Hôtel , Grand Confeil , Prevôt de Paris, Faillifs , Senefehaux , leuts Lieutenants Civils & autres nos Juftieiers qu'il apartiendra , SALUT, notre bien amé le Sieut GROLLIER DE SERVIERE ; Nous aiant fait Suplier de lui accorder nos Lettres de Permission pour l'impression a' n Lecueit d'envreges currenz de Math mutique & de Mechanique on a Escription du Cabinet du Sieur Grottien DE SERVITAR avec des Feures entaille douce ; Nous avons permis & permittons par ecs presentes audit Sieur GROLLTER, de faire imprimet & graver ledit Recueil en relle sorme marge , caractere & grandeur que bon lui seniblera . & de le faire vendre & debiter par tout notre Rollaume pendant le tems de huir années confécutives , à comptet du jour de la date desdites Presentes ; Faisons défenses à tous Imprimeur . Graveurs , Libraires , Marchands en tailles douce & autres de quelque qualiré & condition eu elles foient d'en introduire d'impression ou graveute étrangere dans aucun leu de nôtre obéissapee, à la charge que ces Presentes seront enregistrées tour au long sur le Registre de la Commu-nauce des Libraires & Imprimeurs de Paris, & dans trois mois de la date d'icelles ; que la graveure ou impression dudit Livre fira faite dans nôtre Roiaume & non ailleurs en bon papier, en beau caracteres conformément aux reglemens de la Libtairie & qu'avant que de les exposer en vante, les manuscrits imprimez ou graveure qui auroient servi de copie à l'impression dudit Livre ou graveures dessites planches seront remis dans le mê-me état ou l'approbation y auta été donnéez ès mains de nôtre très-chers seal Chevalier Gardes des Sceaux de France, le Sieur de Voier de Paulun, Marquis Dargenson; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans nôtre Bibliotheque Publique, ou dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans celle de nôtredit très cher & Feal Chevalies Garde des Sceaux de France, & le Sieur de Voyer de Paulun, Marquis Dat genfon , le tout à peine de nullité des Presentes du contenu desquelles , Vous mandon s & enjoignous de faire jouir ledit Sieur Exposant ou ses ayans causes pleinement & paisiblement sans souffiir qu'il leur soir fait aucun trouble ou empéchemens; Voulous qu'à la copie desdites Presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Recueil, foi foir ajource comme à l'Original; Commendons au premier nôtre Huissier ou Sergents de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires sans demander autre permiffion , & nonobitant clameur de haro charte normande & Lettres à ce contraires ; Can tel eft notre plaifer. Donne à Paris le huitième jour du mois de Février l'an de grace mil fept cens dix neuf , & de nôtre Regne le quatriéme,

PAR LE ROI, en son Confeil,

DE SAINT HILAIDE.

11 oft ordensk par l'Edit du Rei de 1686. É Arriet de for Confeil, que les Livers imprima, en verra des Prolèges de Sa Mojefié, ne pourront lèvre vendas que par un Libraire cu Imprimeur, régifié fait e régifie 1 V. de la Communaut des Libraires de Imprimeur, Paris, page 451. No. 43, conforman aux Rejement é netamment à Larie du Confeil du 13, Auit 1903. Régifié à Paris la 11. Mars 1745. DALMAS, Syndie.

Massian Cassad Gaollin de Servana , Chevalier, Seigneur de Grandprécede son droit de Privilege & de Permission de faire imprimer le Livre initiale, Recuril d'ouvrage de Mathematique, ou Defenpion du Cabiner de Monsseur de Servicer à David forey Libraire à 1/90n, pour en josit suivant les conventions faites entreux. Fat à lyon le premier Mass 1793.

GROLLIER DE SERVIERE.

Régifiré sur le Régifice IV, de la Communauté des Libraires & Imprimente de Paris, page 151, conformément aux Régitament, netamment à l'Arrèt du Confeil du 13, Acht 1703. A Paris le 11, Mars 1719. DELAUNER, Syndia.



# DESCRIPTION

DES

OUVRAGES CURIEUX

M'. DE SERVIERE.

### PREMIERE PARTIE.

Ouvrages de Tour.

O R S QUE, par goût & dans les loiûrs d'une douce retraite, on veut s'addonner aux ouvrages des mains, pour se délasser de ceux de l'esprie, il semble que l'on devroit choistr l'Art du Tour. Il et un des plus nobles, devenant tous les jours l'agréable amusement de plusseurs personnes distinguées par leur rang & par leur merite; D'ailleurs il a encore un avantage particulier, en ce qu'il est le seul dont les principes n'ont rien de difficile ni de rebutant, On y goûte d'abord du plaisir : on en trouve dans les premiets ouvrages qu'il fait former; & lorsque par des dispositions heureuses, on yest une fois perfectionné, on y peut également faire

briller fon génie & fon adresse.

Les Curieux recherchent particuliérement deux perfections dans les ouvrages de Tour. Ils les estiment ou par raport à leur délicatesse, ou par raport à la fingularité de leurs figures. Toutes fortes de personnes, pourvû qu'elles aïent le goût bon, peuvent juger des ouvrages qui ont cette premiere beauté, c'està-dire, de ceux qui ont de la délicatesse; mais pour connoître le merite de ceux dont les figures font extraordinaires , il faut avoir quelque teinture de l'Art , & sçavoir au moins que le Tour ne forme naturellement que des ronds parfaits, qu'il ne les forme que fur un même centre, & que ce qu'on apelle centre du Tour, est une ligne qui étant parfaitement horizontale, tourne sur elle-même comme l'axc d'une rouë. On voit par cette petite définition que les ouvrages de Tour sont plus ou moins curieux, suivant qu'ils sont délicatement travaillez, suivant que leur superficie est oposée à la figure ronde, & suivant que cette même superficie a plusieurs centres.

Les ouvrages de cet Art, dont Monsieur de Serviere a orné fon cabinet, s'y trouvent en grand nombre. Ils sont presque tous en yvoire, & quoi qu'ils soient tous differens les uns des autres, je les réduirai à trois especes, suivant la definition que je viens de faire. Je nommerai la premiere espece , Piéces de délicatelle; la seconde, Pièces excentriques, ou travaillées sur differens centres; & la troisième, Pièces hors du rond, c'est à-dire, Piéces dont les figures sont angulaires, ou ne sont pas des ronds

parfaits.

Je ne fais cependant cette subdivision, que pour donner quelque arrangement à la description que je vais faire; car on peut dire à la rigueur, que plusieurs des Piéces que je décrirai , autont tout à la fois la beauté de la délicatesse, celle de l'excensrique,& celle de l'hors du rond.





un Congle



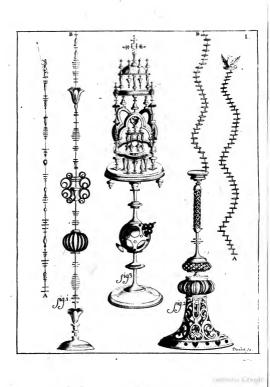

# 

## PIECES DE DELICATESSE.

#### PLANCHE L

A premiere Figure que je donne, est une espece de Pyramide ou d'Obelisque d'yvoire, d'un pied & demi de longueur, dont la base aenviron une ligne de diametre, & qui s'élevant jusques au sommet, todijours en diminuant, se réduit à la grosseur d'un cheveu de tête. Toure l'étenduë de cette piece, est ornée de plusseurs petites figures de très bon goût.

La deuxième Figure est une autre Pyramide qui ne cedant en rien à la delicatesse de la premiere, éleve en ligne spirale, & d'une seule piece d'yvoire forme une espece d'escalier, dont chaque marche a son centre particulier, & tous distrerens les uns des autres. La dissernce de ces centres, sait la principale beauté de

cet ouvrage.

La troisiéme Figure est un Dome fait de plusieuss pieces très délicates, & soutenu par des piliers qui forment une Rotonde, dans laquelle il y a de petites Figures presque imperceptibles.

#### PLANCHE II.

La quatrième Figure et un vaie d'yvoire si délicat & si sin, que non seulement il est fort transparent, mais encore que les bords en sont slexibles.

Les Figures 5. & 6. sont des Etuis d'yvoire, travaillez en

forme d'ozier & à jour.

Te pourrois encore mettre ici beaucoup d'autres ouvrages de délicatelle, faits par le même Autheur; mais comme ils ont du raport avec ceux que j'ai décrits, il est assez inutile d'en parlet.

# Description du Cabinet

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# PIECES EXCENTRIQUES.

Les Piéces Excentriques sont, comme nous l'avons remarqué, des ouvrages de Tour travaillez sur differens centres.

#### PLANCHE III.

La septiéme Figure est un Globe sait d'une seule boule d'yvoires, qui elt percé de douze ouvertures, & qui renserme une pecitume dont la grossier men per les proserves de la grossier renserve. L'urne est vuide très délicatement, & ornée de pluseurs moulures : elle a deux bouchons à ses deux extremitez , qui la ferment à vis. Elle est ensin aussi bien travaillée, que si elle avoir été faite hors du Globe qui lui sert d'envelope. La beauté de cette piece conssistement à vis. On conçoit y avoir eu de la faire d'une seule boule d'yvoire ; de détacher de dedans le Globe, la matiere de l'Urne; de la fixer pour la travailler, & ensin d'en avoir fait un ouvrage si proportionné & si parfait.

La huitéme Figure est une Etoile à onze pointes, soutenué fur un pié-d'éthal pentagone, orné de moulures : le tout fait dans un Globe semblable au précedent, & travaillé au Tour sur autant de contres différents, qu'il y a de pointes à l'Étoile; & c'est cequi sait qu'on ne peus s'alling juive, vousseus l'Anteru a pû excecequi sait qu'on ne peus s'alling juive, vousseus l'Anteru a pû exce-

cuter cet ouvrage.

La neuvième Figure nous fait voir un vase travaillé par dehors & par dedans hors du rond, c'est-à-dire, en rose ou goderon, avec des filets angulaires. Ce vase s'ouvre à vis par le .tiers de sa hauteur, & a été sait dans le Globe qui lui sert d'envelope, & d'une seule boule d'yvoire,

La dixième Figure nous represente cinq Globes faits les uns dans les autres, d'une seuse boule d'yvoire; & dans l'interieur

du plus petit,un vase parfaitement bien travaillé.

La onzième Figure est une Etoile à douze pointes, faite dans



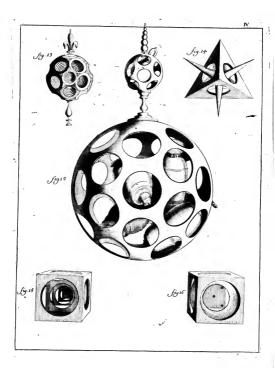

cinq Globes qui sont percez chacun de douze ouvertures, & dé-

#### PLANCHE IV.

La douzième Figure fait voir cinq Tabatieres faites dans un Globe, & de la même matiere; elles occupent fi bien fon espacinteriteur, qu'à peine peuvent-elles 5 y remuër. Il a cependante fallu, pour les y travailler, partagere en cinq parties la matiere du dedans du Globe, fixer ces parties les une unes apres les autres, & d'angulaires qu'elles étoient, en former des Tabatieres parfaitement bien faites & vuidées en dedans fort délicatoment.

La treizième Figure nous represente, dans l'étendue de dix lignes, douze Globes faits les uns dans les autres. Le plus petie n'est pas plus gros qu'une lentille, & il est percé de douze ouvertures comme le plus grand.

La quatorziéme Figure est une Pièce à quatre angles égaux, qui renferme une espece d'Etoile ou de chausse-trape, faite au Tour, & du même morceau de son enveloppe.

La quinziéme Figure fait voir cinq carrez ou cubes, semblables à des Dez à jouer, faits les uns dans les aurres.

La seizieme Figure est un Globe fait dans un cube, & ce Globe renserme un autre cube.

### PLANCHE V.

La dix-septiéme Figure est un Globe qui n'a qu'une seule ouverture, & même assez petite, dans lequel cependant on a travaillé une Boste à portrait de trois pieces, dont le diametre occupe presque tout l'espace interieur, le Globe érant d'une seule piece sans être colé ni raporté. Il est difficille de comprendre comment on en a pû détacher la matiére de la Boëte, la fixer & la travailler au Tour dans cette envelope.

La dix-huitième Figure est une autre Boëte à portrait, faite dans deux Globes, dont le plus grand a douze ouvertures, &

le plus petit une seule. Ce dernier a sa superficie exterieure tra-

vaillée hors du rond.

La dix-neuvième Figure est une Urne travaillée hors du rond, dans un Globe qui n'a qu'une seule ouverture, & cette Urne en

occupe presque tout l'espace interieur.

La vingtième Figure nous dépeint une autre Urne, qui étant faite dans un Globe qui n'a qu'une seule ouverture, sert elle même d'envelope à deux carrez ou cubes femblables à deux dez à jouer, qui sont faits l'un dans l'autre. Tout cet ouvrage est, comme les précedens, d'une seule boule d'yvoire, sans pieces colées ni raportées.

La vingt-unième & la vingt-deuxième Figures nous representent des Globes ovales, dans le premier desquels percé de dix ouvertures, il y a une Etoile, & dans le second, percé d'une seule ouverture, il y a une Urne. Les ouvrages qu'on a faits dans ces deux envelopes, paroiflent aux connoifleurs beaucoup plus difficiles que les autres, parceque les Figures ovales ont toutes leur diametre de differentes grandeurs, au lieu que les Globes parfairement ronds les ont tous égaux. Il est sans doute bien plus aisé de travailler au Tour ces sortes de pieces, quand elles ont leurs diametres femblables.

La vingt-troisième Figure represente une fleur de Lys faite au Tour dans Un Globe.

Quoiqu'il y ait dans ce Cabinet plusieurs autres Pièces de cette espece, comme elles ont du raport aux precedentes, je n'en fais point mention. Je dois seulement dire, que tous les Globes dont je viens de parler, & les ouvrages qu'ils renferment, font faits chacun d'une seule boule d'yvoire entiere, & qu'ils font ornez de chapiteaux, & foutenus par des tiges & par des bases qui ont leur beauté particuliere. On y voit des Figures rampantes simples; on en voit de mêlées avec des goderons; de spirales, & enfin de toutes les belles façons dont on a parlé, ou qu'on expliquera dans la fuite.

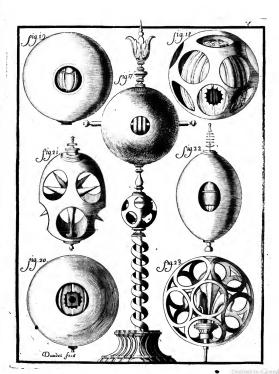







own Guagle

## 

# PIECES HORS DU ROND.

N apelle Pieces nors du sond, comme nous l'avons déja remarqué, celles qui ne sont pas rondes, & dont la supersicie est en goderon, en rose, en angles, & en rampans.

Quoique les Pièces de Tour, dont nous venons de parler, foient tres curieufes, elles ceden néamonis à celles que je vais expliquer. Les premieres furprennent les connoifleurs de l'Arr, parcequ'ils ont peine à comprendre les machines qu'il a fallu inventer pour les former, & comment l'adrefie & la patience en ont pu venir à bout. Celles cy que je nomme Pieces hors du rond, paroiflent encore plus difficiles., & ont encore l'avantage d'une proportion beaucoup plus exadée & plus gracieufe. On y voit regner les regles d'une architecture exquife, qui previent à la preniere vui de l'ouvrage, & qui fe folitient parfaitement lorfqu'on l'examine en détail. Ceft principalement ici où l'on peut avoiré que fi Monfieur de Serviere s'est atraché à faire des chofes difficiles, il ne s'est point éloigné de ce bon goit géneral qu'on doit tolijours avoir pour principe dans les ouvrages qu'on veut propofer aux curieux.

### PLANCHE VI.

La vingt-quatrième Figure est une Urne d'yvoire de neuf pouces de hauteur sur cinq pouces de largeur. Toute sa superione est est reuraillée contre la nature des Tours ordinaires: ce que je nomme hors du rond. On y voit des sigures de roses, de goderons, d'angles & de rampans, qui se succedant les unes aux autres avec beaucoup de proportion, fone un este admirable. Cette Urne est voide fort désicament; elle s'ouvre environ par le tiers de sa hauteur; elle est travaillée en dedans de même saçon qu'en dehors, en sorte que les sigures concaves & convexes des deux côtez se répondent très exachemen. Cet ouvrage est par-

fait dans son epece, & si parfait que l'emboitage du couvercle, qui est hors du rond, de même que le reste de la piece, se fait de tout sens avec une justesse surprenante, & mieux que si l'Urne se fermoit à vis.

#### PLANCHES VII. VIII. IX.

Les Figures 15, 26. & 27. Sont d'autres Urnes qui ne sont differentes de la première, qu'en ce qu'elles sont travaillées sur d'autres desseins. Il faur remarquer qu'en la Figure 26. la piece A. doit être jointe à la piece B. & qu'en la Figure 27, les profils C.D. marquent les différents contours des superficies exterieures & interieures de ces Pièces.

#### PLANCHE X.

La vingt-huitième Figure est une Boëte à pans, dont les angles sont très nettement executez.

#### PLANCHE XI.

Les Figures 30. & 31. sont des Boëtes à portrait ou à tabac, dont l'une est faite hors du rond, & l'autre en ovale figuré.

Les Figures 32. & 33. sont des Boëtes faites en cœur & en trefle.

Les Figures 34, 35, & 36, Planche X, font des Etuis ou porte craions. Le premier est fait hors du rond. Le second est fait en rampant simple; & l'on voit au troisséme le rampant joint à l'hors du rond.

J'aurois encore beaucoup d'autres Pièces de cette troisième espece à décrire, si je ne craignois de donner dans une repetition inutile.

DESCRIPTION





Dandet fe

Delimor Coogle







Ominion Chogle









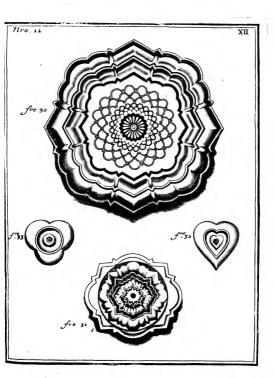





# DESCRIPTION

D E S

OUVRAGES CURIEUX

# M'. DE SERVIERE.

#### SECONDE PARTIE.

Horloges inventez, par Mr. de Serviere.



ES machines que Monsseur de Serviere a inventées pour des Horloges, sont très curieuses; & quoique la plûpart aïent pour leur principe la vertu élassique des ressors, la pesanteur des poids & l'écoulement

des caux ou des fables, elles sont cependant si différentes de tout ce qu'on voit ailleurs en ce genre, & elles produisens de si surprenants effets, qu'on les regarde comme de petits prodiges de l'art, qui animant, pour ainsi dire, des corps inanimez, semblent en perpetuer les mouvements à l'infini.

#### PLANCHE XIII.

La premiere Horloge est un Dôme soutenu par six 'colomnes fur une baze fexagone, comme le marque la Planche XIII. Figure 37, au tour de ces colomnes qui forment une espece de rotonde, il y a des fils de cuivre double, posez paralleles entre eux, & en ligne spirale, depuis le Dôme jusqu'à là baze. Ces fils de cuivre font arrêtez aux colomnes avec de petites confoles, de maniere qu'ils servent de canal à une bale de même mérail, qui par fon propre poids parcourant en descendant toute leur étendue. arrive enfin dans un trou qui est à l'abaze de la rotonde. Aussi-tôt qu'elle yest entrée, elle y trouve un ressort dont elle fait lâcher la détente, & qui la repoulle toûjours avec la même justelle de bas en haut dans le Dôme , & précisement dans l'endroit où les fils de cuivre paralleles, dont nous avons parlé, lui tracent le chemin qu'elle doit tenir en descendant. Cette bale continuë ce petit manége, sans jamais s'arrêter, à moins que la machinene foit détraquée, & comme la bale n'employe pas plus de tems une fois qu'une autre à monter & à descendre le long de la rotonde, & que proportionnément à ce tems toûjours égal, on a fait les rouës du cadran de cette horloge, elle lui fait marquer la suite des heures avec beaucoup de justeffe

La deuxième Horloge à beaucoup de raport à la premiere, elle n'en diffère qu'en ce que la petite bale après avoir, en defecendant, parcouru les fils de cuivre, au lieu d'être pouffèe par un refibre, elle eft portée vifiblement dans le Dôme par un petite fau qui monte & qui defecnd perpendiculairement le long de la rotonde. Ce petit feau reçoit la bale lorsqu'elle est descendué dans la baze, & la va ensuite vuider dans le Dôme à l'entrée du petit canal qui est formé par les fils de cuivre. Par ce moien le manége de la bale continuit toûjours & il sert à reglet le mouvement de l'horloge, & à lui faire marquer avec justelle les mouvement de l'horloge, & à lui faire marquer avec justelle se la rotonde, au medit d'un qu'est à une des faces de la baze de la rotonde.



,





Transmit Google



On voit par la Planche XIV. Figure 38. que le corps de la troisième Horloge est à peu prez comme celui d'un tableau. Il y a fur la face plusieurs petits liteaux canelez, posez les uns sur les autres diagonalement en zig-zag : ces liteaux servent de canal pour conduire deux bales de cuivre qui les parcourent alternativement l'une après l'autre, en descendant par leur poids naturel. Lorsqu'une des bales est arrivée à la partie inferieure du tableau elle entre dans l'épaitseur de son cadre par un trou qui y est pratiqué ,& dans le meme moment elle en fait fortir l'autre bale, par une autre ouverture qui ost à la partie la plus élevée. Ces deux bales se succedent continuellement l'une à l'autre sur les liteaux canelez, au moien des ressorts interieurs qui les font monter aussitôt qu'elles sont descenduës, & qui les font sortir de l'interieur du cadre, aussi-tôt qu'elles y sont montées. Le mouvement de cette Horloge est reglé par celui de ces deux bales, suivant les principes que nous avons expliquez, & marque les heures sur un cadran qui est placé au dessous du tableau.

La Figure 39. Planche XV. qui est celle de la quatrième Horloge nous represente un Dôme en quarre long, élevé par huit colomnes sur une baze de même figure. Autour des quatre colomnes, qui sont à vûë des grandes faces de cette espèce de cage, il y a des fils de cuivres doubles toûjours paralleles, & qui étant attachez avec de petites consoles, & posez diagonalement, fervent de canal à une bale, & la conduisent après plusieurs contours, depuis le Dôme jusques à la baze. Lorsque cette bale a parcouru les fils de cuivre, elle entre dans la canelure d'une vis d'Archimede, qui est placée entre les huit colomnes, & qui partage diagonalement la distance qui est depuis le Dôme jusqu'à la baze. Aussi-tôt que la vis d'Archimedea reçû cette bale. la vis tourne, & par ce moien elle éleve la bale visiblement , jusques au Dôme, où elle va reprendre le chemin tracé par les fils de cuivre. Dans cette machine vous ne perdez point la bale de vue, vous l'apercevez monter par la canelure de la vis d'archimede, & descendre par les fils de cuivre; & par ces differents & continuels mouvements, elle fait aller l'Horloge, dont les cadrans, pour les heures & pour les minutes, sont aux faces de la baze,

### PLANCHE XVI.

La cinquiéme Horloge, eft, comme le reprefente la quarantiéme Figure , un Pupitre qui a environ un pied & demi de louguer à chaque face, & dont le dos est élevéd'un pied. Il y a fur la furface inclinée dece pepisre, de perits liteaux posez diagonalement en zig-zag, les uns fur les autres, de maniere qu'ils peuvent conduire une bale, qui par son poids naturel descend jusqu'an bas de la furface inclinée, où elle entre dans le corps de la machine par un trou qui y est pratiqué. Aussi-tod qu'elle y est entrée, on voit fortir par la partie la plus élevée du pupitre une se odde bale, qui reprend le chemin de la première. Ces deux bales se fuecedent ainsi continuellement l'une à ll'autre, avec beaucoup de jusselles se continuellement au de mouvement. À l'Horloge qui a ses cadrans à une des faces du pupitre.

Pour faire voir que l'artifice de cette machine tient peu de place, on ouvre le pupirre en élevant son plan incliné, & l'on trouve que la moitié de son interieur est vuide, & l'autre est occupée par deux rangs de petits tiroirs remplis d'ouvrages cu-

rieux, independants de cette machine.

La Figure quarente-uniéme, Planche XVI., qui est celle de la sixieme Horloge, nous fait voir sur un plan hortronal, soutenu par une colomne, deux serpeuts l'un sur l'autre. Le superieur est élevé sur l'inferieur d'environ un demi pied. Et comme il est arrêté par le milieu du corps, il peut basculer de la tête à la queuë. Lorsqu'il baisse la tête, on lui voit rendre une bale de cuive que le serpent inferieur avale aussisée, le premier baisse ensiète en fuire sa queuë. L'apparaisse le le de l'inferieur!, & par cette partie la bale rentre dans son corps, d'où elle est rejettée, comme la premiere fois, par sa bouche dans celle du serpent inferieur. Ce petit manége ne discontinué point, & fait aller l'Horloge, dout cadran est place sous le chapiteau de la colomne.

La septième Horloge, marquée par la Figure 41. Planche XVII. conssiste en une Boëtte cylindrique, qui étant posée du côté de sa surface curviligne, sur un plan incliné, semble s'y tenir immobile contre la nature des figures rondes,













qui roulent ordinairement avec précipitation tant qu'elles trouvent de la pente. Celle-ci, je veux dire la Boëtte en question, descend sur son plan incliné imperceptiblement & avec mesure. Elle est de cuivre; elle a environ cinq pouces de diametre, & le plan sur lequel elle est posce, à quatre pieds de longueur. Les heures sont décrites sur l'epaisseur de ce plan incliné & sur la circonference de la Boëtte, laquelle a une éguille à deux pointes qui se tient toûjours perpendiculairement & qui marque l'heure courante en deux endroits differents; favoir, par sa pointe superieure elle marque l'heure sur la circonference de la Boëtte, & par sa pointe inferieure, elle la marque sur le plan incliné. Cette Horloge n'a ni ressort ni contrepoids. La durée du tems qu'elle marche, est proportionnée à la longueur de son plan incliné, & elle ne reçoit son mouvement que par l'effort que la figure ronde se fait, de se tenir sur le plan incliné, contre son penchant naturel. On en fait l'experience de cette maniere. Lorsque la Boëtte est sur le plan incliné, elle descend imperceptiblement & avec mesure, en marquant les heures comme j'ai déja dit; & l'on entend le mouvement de son balancier. Mais aussi-tôt que vous tirez la Boëtte de dessus son plan incliné, & que vous la posez sur un plan horisonral , le mouvement de l'Horloge cesse , & vous n'entendez plus le bruit de son balancier ; parceque pour lors la figure ronde étant dans son état naturel, il ne se fait plus d'effort.

La huitième Horloge marquée par la Figure 43. Planche XV II. et peu differente de la précedente, on a
feulement ajoûté au bout inferieur du plan incliné, pluificurs
autres plans horlfontaux qui s'élevent auffi-têt que la Boëtte cylindrique et la ertivée fur eux, & qui s'inclinent au même degré que le premier, par ce moien en multipliant ces fortes de
plans inclinez de horifontaux. Le long de la muraille d'une grande fale ou d'une galerie, on peut avoir une Horloge qui marchera fans y toucher pendant pluifeurs mois de fuite, & plus ou
moins felon que les plans feront longse on multipliez.

La neuviéme Horloge marquée par la Figure 44. Planche XVIII. est faite sur le même principe que les deux précedentes. Son plan incliné en fait toute la dissernce.

Il est pose en ligne spirale au tour de six colomnes qui suportent un Dôme, & qui forment une espece de Rotonde. La Boëtte cylindrique a deux cercles inégaux fur lesquels elle roule imperceptiblement, & fur lesquels elle descend le long du plan spiral incliné, qui de son côté est inégal, de maniere que sa partie la plus élevée qui est toûjours la plus prez des colomnes, répond au plus perir cercle de la Boëtte ; & sa partie la moins élevée répond au plus grand cercle. Ces inégalitez font faites exprez, afin que la Boëtte cylindrique, en descendant, suive avec justesse les contours du plan spiral, ce qu'elle ne seroit pas si ses cercles & les côtez du plan spiral étoient égaux entre eux. Cette Horloge marque les heures pendant une semaine entiere, & pourroit les marquer plus long-tems, si l'on donnoit plus d'étenduë à fon plan incliné. Je dois observer, que lorsque dans ces trois Horloges, les Boettes cylindriques sont . parvenues au bout inferieur de leur dernier plan incliné, il ne faut faire autre chose que les transporter au bout superieur du premier plan, avec attention cependant de les y mettre précifement fur l'heure courante.

L'Horloge dixième quinous est dépeinte par la Figure 45. Planche XIX. est faite au moien d'un fable, nomme communément Sablier , qui tourne aussi-tôt qu'il est écoulé , & qui fait marquer la suite des heures comme les autres Horloges. Le sable est d'une heure juste ; sa cage a un axe qui le fait tourner comme une aiguille de cadran sur la face d'une Boëtte, semblable à celles de nos pendules ordinaires. Ses bouteilles ont chacune un faux fonds mouvant, qui peut se lever & s'abaisser un peu, au moien d'une petite peau très-fine, plissée en courcaillet, ou appeau de caille. Lorsque le sable de la bouteille superieure est écoulé dans la bouteille inferieure, le faux fonds de cette derniere, fur lequel tout le fable repose, se baisse : & comme il apuïe alors sur une baze qui répond, dans l'interieur de la Boëtte, à un contrepoids moins pefant que n'est tout le sable, cette baze fait la bascule dans le moment que les derniers grains de sable tombent; & faisant en même tems lâcher une détente, les ressorts qui sont dans l'interieur de la Boëtte, agissent & sont tourner le sablier. Alors la bouteille vuide, qui étoit en haut, se



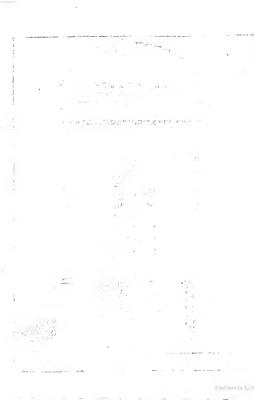





trouve en bas, & la bouteille pleine se [trouve en haut: par-la l'écoulement du fable recommence & continuë toûjours faminierruption. Chaque fois que ce fable tourne, il fair faire à même tems un douzieme de tour au cercle d'un cadran qui est caché dans l'interieur de la Boêtre, & dont les douze heures, les unes après les autres, paroilsent à une petite ouverture pratiquée que dellus du chapiteau du fable. Cette ouverture ne laiffe voir que l'heure courante; se le plus ou le moins de fable qui se trouve dans la bouteille superieure, peut marquer les quarts & les demies de l'heure.

L'Horloge onzième est faite sur le même principe que la precedente. Je ne repeterai pas ce qu'elles ont de commun ; je me contenterai d'en faire remarquer les differences. Le sable ou sablier de celle-cy, au lieu d'avoir des bouteilles avec des fauxfonds, les a entieres, chacune d'une seule piece, & semblables à celles des fables communs. Mais pour que l'écoulement de fon fable puisse la faire tourner comme la precedente, ses bouteilles font unies ensemble avec une petite peau fort mince, faite en tuyau & plissée en appeau de caille. La cage danslaquelle elles font places, ne les saisse que par le milieu de leur tuvau de peau, & ne foutenant jamais que la superieure, elle ne gêne point l'inferieure, & la laisse pendre à discretion. De cette maniere les veritables fonds de ces bouteilles apuyent sur la petite baze qui doit faire agir les reflors interieurs : & comme ils la chargent plus ou moins, selon la quantité de sable qu'ils contiennent, il la font basculer chacun à leur tour, aussi-tôt que tout le sable est écoulé, & font par ce moien tourner le sable, & marquer la suite des heures. Voïez la Figure 45.

La douzième Horloge marquée par la Figure 46 Planche XX, est un Globe celeste sur la circonference duquet les heures sons décrites, & qui tourne sur la rête d'un Atlas qui le porne, pour faire marquer l'heure courante à une aiguille fixe. Les mouvements de cette Horloge sont cachez dans l'interieur du Globeils le sont tourner imperceptiblement. De manière que ce n'est pas l'aiguille qui va chercher les heures, mais ce sont les heures qui

viennent successivement chercher l'aiguille.

#### PLANCHE XXI

La Figure 47. nous reprefente une Horloge dont les heures font décrites horizontalement, tout le long d'une grande corniche, & perpendiculairement tout le long d'un pilier. On voit une petite figure de fouris, qui marque les heures en parconrant la comiche, & une autre figure de Lezard, qui les mar-

que en montant le long d'un pilier.

L'Horloge quatorziéme dont il est inutile de donner la planche, a son cadran en ovale, au lieu de l'avoir parfaiuement rond comme les autres. & son aiguille s'allonge & le racourcit & suit toújours exachement les distrens diametres de l'ovale en marquant les heures. Il y a au dessous de ce cadran, & dans le milieu de son pié-d'estal ; une niche de laquelle on voit sortir en saillies, des sigures qui marquent les distrens jours de la senaine. Ces sigures sortens successivement les unes après les autres, de l'interieur du pié-d'estal , & leur changement se fait regulierement tous les joure à minuit , au moien des ressorts de l'Horloge.

L'Horloge 15, dont je ne donne pas non plus la figure, est faire au moien d'un reservoir de sable, qui s'ecoulant par une ouverure tosijours égale, remplit de pentres loges qui sont à la circonference de la grande roue, qui dirige l'éguille des heures, & comme la pedaneur du fable latere l'équilibre de la roué, & que les petites loges se vuident d'elles-mêmes dans un autre re-tervoir, quand elles approchent de la ligne perpendiculaire à son axe, l'écoulement continuel du fable la fait tosijours tourner d'un mouvement égal. On regle cette Horloge de même que les sables ordinaires, en faisan l'ouverture de l'écoulement du fable plus ou moins grande, selon la finesse da fable, & s'elon le tems qu'il faut pour remplir chaque petite loge. Le mouvement de cette Horloge ne s'entend point; ainsti elle feroit très commode pour les chambres de certains malades qui s'inquiettent du mounter bruit.

L'Horloge seizième marquée par la Figure 48, Planche XXI. a son mouvement semblable à celui des pendules simples & ordinaires





dinaires : son cadran seul en est different. Il n'a point d'aiguilles, mais à leur place il a deux cercles inégaux, dont le plus grand marque les heures, & le plus petit les quarts, les demies, & les trois quarts. Ces cercles sont cachez dans l'interieur de la machine, & ilsne font paroître par deux ouvertures, que l'heure courante. Ce qui rend cette machine très commode, c'est que les caracteres qui dénotent les différentes heures, font taillez à jonr sur ces cereles, & peuvent par consequent s'apercevoir même pendant la nuit, au moïen d'une lampe que l'on place derriere la machine, & dont la lueur ne paroît qu'à travers les perits vuides qui les forment. Par ce moien cette Horloge a les mêmes avantages que les pendules à répétition nouvellement inventées, & elle n'en a pas les inconveniens qui sont d'être trèscheres, & de se détraquer souvent à cause de la multiplicité des rouages qui les composent. Il n'y a que les aveugles qui puissent préferer ces dernieres à celle que nous proposons ici; car outre l'utilité qu'on peut tirer en fanté & en maladie d'une lampe allumée dans sa chambre pendant la nuit, il est aussi facile & aussi commode de lever son rideau pour voir l'heure à travers ces cereles, que de tirer un cordon pour la faire répéter sur le timbre des pendules.

La Figure 49. Planche XXI. qui nous represente l'Horloge dix-septième est un plat d'étain sur le bord duquel les heures font gravées comme sur un cadran. Après avoir rempli d'eau ce plat, l'on y jette une figure de Tortuë de liège, qui va chercher l'heure courante pour la marquer avec fon petit mufeau. Lorfqu'elle l'a trouvé, elle s'y arrête; si l'on veut l'en éloigner, elle y retourne aussi-tôt; & si on l'y laisse, elle suit imperceptiblement les bords du plat en marquant toûjours les heures. Cette machine est d'autant plus surprenante, qu'il ne paroît rien qui fasse agir cette Tortuë sur l'eau, & qui la détermine à aller plutôt d'un côté que d'un autre. Pour faire voir même qu'il n'y a point de lieu affecté pour la faire arrêter, que l'endroit où l'heure courante est décrite, on prie les personnes curieuses qui veulent la voir, de placer à leur fantaisse le plat, de le tourner & de le retourner plusieurs fois de differens sens ; malgré tout cela la Tortne va toûjours avec la même regularité fur l'heure qu'elle doit marquer.

Je ne mets pas ici le Figures des Hoeloges à eau que l'on voit dans ce Cabiner, parce qu'elles n'ont rien dans leur exterieur qui diffère de celles qu'on voit communément ailleurs. Leurs mouvemens font faits de façon qu'on peut s'en fervir très utilement dans les lieux où l'on a des fources d'eau à la difpolition. Ils consilient en des fyphons ou en de petits feaux, qui recevant l'écoulement de l'eau par des ouvertures toiques (gelges, n'emploient pas plus de tems une fois qu'une autre à fe remplir & de vuider; & qui à chaque fois qu'ils fe vuident; font avancer d'un cran les rouës. Ainit tout le miltere, pour regler ces Horloges, ne conflite qu'en la division deces mêmes rouës, qui doit cre proportionnée au tems que les petits feaux metrent à fe

remplir & à se vuider.

Je joins à la fin de cette partie, de petites machines qui paroîtront peut-être aux Savans ne pas meriter autant que les autres , d'être décrites. Je ne le fais aussi que pour suivre la régle que je me suis preserite, de ne rien omettre, autant que je le pourrai, de tout ce qu'on voit dans ce Cabinet; & je dois dire que Monsieur de Serviere n'avoit inventé celle-ci que pour les personnes qui n'aïant aucune intelligence ni de l'art du Tour, ni des Mathématiques, vouloient cependant voir ses ouvrages. Ces fortes de personnes, qui l'emportent en nombre sur les autres, ne trouvent de beauté qu'en ce qui frape leur préjugé; & faute de connoître les difficultez d'une Pièce curieuse, ils ne font point touchez de son veritable merite, & louent très souvent ce qu'elle a de plus commun. C'est donc pour s'acommoder à la sphere de leur genie, & pour donner une espece de satisfaction à leur curiolité, que nôtre grand Mathématicien, aussi complaisant qu'habile, à joint à ses ouvrages ces sortes d'amufements.

La plúpart des Piéces de Tout que j'ai expliquées, font renfermées dans des armoires qui étant placées en égale diffance les unes des autres, garnissen presque toute l'étenduië de la grande Sale, que nous nommons le Cabinet de Monsieur de Serviere. Au milieu de cette Sale & sur une table qui est affec éloignée de ces armoires, il y a une petite cheville d'yvoiredans un trou, & aussi-tôt qu'onl'en a trée, les portes des armoires s'ouvrent toutes à la fois, & font un changement de decoration très gracieux, au moien d'un grand nombre de medailles dont elles font garnies.

Dans un des bouts de cette Sale, il y a une porte d'où l'on voit fortir une figure de Mort, de la hauteur humaine qui se

promene & qui se retire suivant qu'on le lui ordonne.

A côté de cette porte il y a encore un miroir dont la glace disparoissant aussi-tôt qu'on entouche le cadre, fait voir une tête de mort en peinture, & un moment après une autre tête en relief qui fait des grimaces & des cris qui furprennent.

D'un autre côte il y a une armoire qui ne s'ouvre pas en même tems que celles dont nous avons parlé, & dans laquelle on Voit en relief un Château & des jardins, qui paroissent multi-Pliez au moïen de plusieurs glaces de miroir qui sont tout au cour, & qui reflechillent les objets. L'on referme & l'on ouvre par quatre differentes fois la porte de cette armoire, & à chaque fois on y trouve des objets nouveaux ; à la seconde fois, c'est-àdire, après le Château ce sont grand nombre de picces d'or & d'argent. A la trossième ce sont des fleurs; & enfin à la quatriéme c'est une representation d'une collation en relief. Tous ces differens changemens fe font en fermant la porte de l'armoire, & par le seul mouvement de la clef de la serrure.

Sur une table ordinaire & bien polie, on met une figure d'Amazone qui s'y promene en differens sens; qui leve son sabre & fon bouclier, comme si elle vouloit combattre, & qui tourne la tête de tous les côtez.- Il y a aussi une autre figure de Souris, qui marche sur les bords de la même table, & qui en suit aussi exactement les contours que si elle avoit des yeux pour s'y con-

duire.

Dans une bouteille faite en caraffe, qui n'a qu'une ouvertureassez étroite on voit un Christ de bronze sur une croix, avec tout les instrumens de la passion. Cet ouvrage remplit tout l'interieur de la bouteille ; & fi l'on croit comprendre qu'avec adresse & avec beaucoup de patience, on en a pû faire entrer les parties les unes après les autres, & les y coler proprement, on ne sauroit concevoir comment on y a pû introduire la figure de ce Christ qui est d'une seule piece, & dont les bras sont é-

tendus. Il paroît encore une autre difficulté plus grande au bouchon de la bouteille qui fert de cimier à la croix; Il est d'une scule piece de buis, il occupe presque tout l'espace du cou de la bouteille ; il y cst cependant traversé en dedans d'une cheville dont les deux bouts le debordent beaucoup & qui ont chacun double clé & double contre clé. On n'a pû mettre la cheville dans la mortaife du bouchon, qu'après que le bouchon a eu bouché la bouteille, ni les clez & les contre-clez dans les trons qui sont aux deux bouts de la cheville, qu'après que la cheville a eu traverse la mortaise du bouchon, ce qui paroît comme intpossible à cause qu'entre le bouchon & le cou de la bouteille, il n'y a pas un espace suffisant pour y faire passer la cheville, les clez & les contre clez , pas même le plus petit outil , ni par consequent les plus petites pinces. Toutes ces difficultez font dire aux personnes qui veulent en raisonner qu'il faut qu'on ait souflé, je veux dire, qu'on ait fait la bouteille par dessus l'ouvrage; mais on revient bien-tôt de cette idée en faifant attention que le grand feu necessaire pour rendre le verre flexible auroit brulé tout cet ouvrage & sur tout la cheville ; à moins qu'on ne voulut admettre qu'on a eu le secret d'empecher l'activité du fen; ce qui n'est pas.

Dans d'autres bouteilles faites en bocal, on voit des chandeliers à bras ou candelabres, des étoiles & d'autres figures differentes qui ne surprennent pas moins que la precedente & qui

sont soutenues par de semblables bouchons.

Deux petites pieces de bois toutes deux de differente espece, l'une de bois de poirier, l'autre de noye; l'une de bois droit, l'autre de bois couché. La premiere qui est faite en cheville traverse la deuxième qui a un trou, sans qu'on puisse comprendre comment elle y est entrée, parce qu'à ses bouts elle a deux boutons qui ne sont ni colez ni ajoittez, & qui cependant paroisfent n'avoir pu passer pet terou de la feconde piece de bois , qui est, de même que la premiere, d'un seul morceau, sans étre ni colè in ajoûté.

On y voit une autre petite piece de bois de figure quarrée, qui n'étant pas ajoûtée, non plus que les precedentes, est cependant traversée par une grande boucle de cuivre qui est elle même d'une seule piece sans être soudée.

Lorsqu'on a suffisamment vû l'Horloge dix-septième on fair faire à la Tortue de cette Horloge une experience de sympathie qui n'est pas moins agreable que la premiere. L'on met sur le bord de son plat un cercle autour duquel à la place des heures du cadran l'on voit les Inscriptions de toutes les inclinations ou passions dominantes des hommes. Sous chaque Inscription il y a de petites loges qui renferment des composez chimiques, qui font propres, ou pour mieux dire, qui font convenans à l'humeur qui forme l'inclination marquée par son Inscription. Ou placé sur le dos de la Tortuë un autre compose que je nomme commun, & qui est sympatique & antipatique aux premiers dont je viens de parler, suivant l'impression qu'il est capable de recevoir par l'attouchement que lui font les differentes personnes. Ainsi lorsqu'on veut, avec cette machine, connoître sa passion dominante, on n'a qu'à toucher du bout du doigt le compose commun de la Tortue, on lui imprime par cet attouchement l'humeur qui dominant en nous s'exhale continuellement de nos corps en corpufcules, & aussi-tôt la Tortuë se met en mouvement sur l'eau & va chercher le composé particulier qui nous convient & lorsqu'elle l'a trouvé, elle s'arrête, & l'Infcription qu'elle marque avec son petit museau nous aprend nôtre passion dominante. La preuve que le hazard n'a point de part à l'effet de cette machine seroit inutile par l'aveu sincere que nous devrions faire de nos passions, mais comme souvent on no fe rend point justice sur un pareil article où nôtre vanité & nôtre amour propre trouvent trop à foufrir, on ne demande à personne de convenir du jugement de la Tortue; mais pour faire voir qu'elle est constante dans sa decision, on la fait toucher par plusieurs personnes les unes après les autres & dans des tems differens ces mêmes personnes ont beau la retoucher indistinctement une deuxième une troisième sois & davantage s'il est necessaire, ce petit animal a l'opiniatreté de donner toûjours à chacun la même passion.

Je mets au nombre de ces petites curiofitez les ouvrages d'Opeue vie on voit dans ce Cabinet. Ce font des Lunettes à longue vue ou toute forte d'éloignement, même pour les Aftres, des Engyscopes & des Microscopes, avec lesquels on fair plu-

### Description du Cabinet

sieurs experiences très particulieres, & entr'autres celle de la circulation du fang. Des verres convexes qui representent au naturel dans une chambre obscure les objets exterieurs; des Lanternes qu'on apelle magiques, qui font voir des figures extraordinaires : des prismes ou trigones qui peignent les objets de differentes couleurs; des verres taillez à facettes qui les multiplient; d'autres qui rassemblent plusieurs portions de figures qui étant separées les unes des autres semblent ne signifier rien , & qui étant réunies par le moien de ces verres composent un tous bien proportionné.

On y voit encore des Miroirs de métail concaves qui groffiffent les objets & qui brulent les matieres les plus solides, en rassemblant dans un point les raïons du Soleil; des cylindres aussi de métail poli qui reduisent à de justes proportions des traits difformes qu'on diroit indifferemment tracez. Des Tableaux qui ne sont proportionnez que lors qu'on les regarde par un point; d'autres qui representent des figures differentes suivant les cotez d'où on les regarde & enfin la dissection de l'œil humain très

exactement detaillée.





# DESCRIPTION

D E'S

OUVRAGES CURIEUX

DE

## M<sup>r</sup>. DE SERVIERE.

TROISEME PARTIE.

Modeles de machines pour differents usages:

EXPLIQUE dans cette trossième Partie les machines que Monsieur de Serviere a invenées. Elles font , comme j'ai déja dir , or si grand nombre & pour tant d'usages differents qu'on peut regarder son

Cabinet comme un précis de toutes les Mathematiques, & convenir que cette science la plus utile de toutes pour les besoins de la vie, a, pour ainfi dire, de l'obligation à ce Savant Homme, puifque non feulement il en a perfectionné les connoillances de pratique que nous en avions ; mais qu'il les a encore augmencies très confiderablement par des productions nouvelles qui ne font dués qu'à fon genie. Il a admirablement fuivi dans l'invention & dans la confitruction de fes Machines cette belle & noble implicité qui eft infeparable des ouvrages de la nature, où l'on decouvre qu'entre les différens moiens que son auteur avoir pour parvenir aux mêmes fins, il a toújours choifi le chemin le plus cour & le plus facile.

Je propose d'abord des modeles de machines pour l'élevation & pour la conduite des eaux. Cet article que l'on devroit proprement nommer de l'hydraulique est d'une grande utilité, sôit pour arroser des terres arides, & les rendre plus ferriles, sôit pour l'agrement & la decoration des Jardins où l'on veux shire des sontaines jallissantes, soit enfin pour tous les differens artifices qui ont pour principe de leur mouvement

la chute, la rapidité & l'écoulement des eaux.

Je proposerai ensuite les autres Machines qui concernent les Moulins, les Ponts, la construction des maisons & l'art militaire &c.

Autant que je pourrai je metrai ensemble les Machines qui auront quelque raport les unes aux autres, afin d'en abreger les explications & de les rendre plus sensibles, & afin d'en faciliter le choix à ceux qui voudrent les mettre en usage, suivant les différentes situations des lieux où ils en auront besoin.





.





## MACHINE QUE L'ON PEUT confruire au bord d'une Riviere pour élever de l'eau au fommet d'une Tour.

PLANCHE XXII. FIGURE 10.

Our le bord d'une Riviere l'on peut confruire en massonerie ou en charpene la Tour M dans laquelle l'on place plusseurs reservoirs sur deux rangs & les uns sur les autres , de maniere que les reservoirs du premier rang marquez B. partagent la distance qui est entre ceux du second rang C. tous ces reservoirs font garnis chacun de deux grandes cuilleres E. qui étant suspendus par leur gros bout avec des cordes ou avec des chaines de ser F. peuvent se bassis et s'ellever as in de puisse l'eau dans le reservoir qui leur est inferieur & la vuider par leur manche qui est fait en canal dans celui au bord duquel elles sont attachées à charniere. Les cordes F. qui suspendue et leur manche qui est fait en canal dans celui au bord duquel elles sont attachées à charniere. Les cordes F. qui suspendent toutes ces cuilleres sont entortillées par leur bout superieur aux cambours 6. H. du grand arbre r.qui est placé horisontalement & à pivot au sommet de la Tour & qui répond par les cordes K, aux deux cordes L. M. de l'axe de la grande rous W.

Il en est de même des cordes F. qui étant aussi entortillées a contre sens les unes des autres sur les tambours G. H. qui tourneut coßjours, comme nous venons de voir, tantôt d'un côté;

tantôt d'un autre, font élever & baisser les cuilleres qu'elles tiennent suspenduës, suivant qu'elles sont entortillées ou devui-

dées fur les tambours.

Ainfi il y a tolijours à chaque refervoir une cuillere qui s'éleve & une autre qui fe baille, une qui puife l'eau & l'autre qui a vuide. Les premieres cuilleres, c'elt-à-dire, les plus balles portent l'eau du premier refervoir qui est au niveau de la Riviere au (ccond refervoir ; les deuxièmes cuilleres la portent au ruilième; les troisièmes au quatrième; ainsi des unes aux autres jusqu'au dernier reservoir qui est placé au sommet de la Tour.

Les cinq Machines (nivaines aiant beaucoup de raport avec elle-cy, je ne repeterai point dans la defeription que j'en vais faire ce qu'elles ont de commun entre elles, je me contenterai de renvoier le Lecteur à l'explication que je viens de donner; ce qui fuffita avec la vuë des Figures pour les faire comprendre.



AUTRE MACHINE QUI PEUT fervir comme la precedeme pour élever de l'eau d'une Riviere au sommet d'une Tour.

### PLANCHE XXIIL FIGURE 51.

A grande rouë A. n'a pas son axe coudé comme dans la précedente Figure, mais à sa place elle a la seconde rouë B. eont la moitié seulement de la circonference est garnie de dents fur champ. Cette moitié de rouë que nous nommons sur champ engrenne alternativement & l'une après l'autre les deux lanternes C. D. de l'arbre perpendiculaire E. en sorte que cette demi rouë sur champ peur s'ine toutnet cet arbre sur se pivots en deux fons contraires, c'elc.k-dire, ramôrà droit, tamôrà ganche. Cet arbre a encore à son bout superieur les deux tambours F.G. autour de chacun desquels sont entorillées à contre sens l'une de l'autre les cordes H.I. & K. L. les cordes H. I. répondent par les







cuilleres des refervoirs du fecond rang.

Ainsi lorsque le courant de la Riviere fait tourner les deux rouës A. B. qui sont sur le même axe, elles font tourner en deux fens contraires l'arbre E. an moien, comme nous l'avons remarqué, des deux lanternes C. D. & par consequent elles font tourner de la même maniere les deux rambours F. G. lesquels tambours suivant qu'ils entortillent ou dévuident les cordes H.I. & K. L. leur font élever ou baisser les cuilleres de chaque reservoir & par-là leur font porter de l'un en l'autre l'eau de la Riviere julqu'au sommet de la Tour. Voyez l'explication de la Figure precedente.



### AUTRE MACHINE POUR E'LEVER de l'eau d'une Riviere jusqu'au sommet d'une Tour.

#### PLANCHE XXIV. FIGURE 52.

A U dessus des reservoirs A.B.C.D.E. & F. l'on place les longues pieces de bois G. à chaque bout desquelles les cuilleres H. son suspendues. Ces longues pieces de bois que nous nommons leviers aïant leur point fixe en I. où elles sont atrachées avec des chevilles mouvantes & étant lices ensemble par leurs deux bouts avec les mains de fer K. sone obligées de suivre entre-elles les mêmes mouvements, en sorte que lorsque le premier levier G. s'éleve ou se baisse, il fait en même tems lever ou baisser les quatre autres. Ce premier levier G, est mis en mouvement au moien de la main de fer L. qui répond à l'axe coudé M. de la grande rouë N. Ainsi lorsque le courant de la Riviere fait tourner cette grande rouë, les coudes de son axe s'élevant & se baissant alternativement, ils font basculer continuellement-D ii

les cinq leviers, & par la ces leviers font élever & baiffer les cuilleres H. qui leur font fufpenduës, & ils leur font porter l'ean des refervoirs des uns aux autres jusqu'au fommet de la Machine, Voice l'explication des deux precedentes Figures.

#### 

AUTRE MACHINE PEU differente des trois presedentes, & que l'on peut conftruire au bord d'une Riviere pour élever de l'eau au sommet d'une Tour.

#### PLANCHE XXV. FIGURE 53.

Es cuilleres A. de cette Machine qui puisent l'eau dans les refervoirs qui leur sont inferieurs,& qui la vuident dans ceux aufquels elles sont attachées, sont suspenduës par leur gros bout à des leviers semblables à ceux de la precedente Figure. Ces leviers que nous marquons ici B. basculent tous ensemble au moien de la corde c. D. de la grande poulie E. & de l'axe doublement coudé de la grande rouë F. les bouts G. des leviers B. font passez, comme la Figure le represente, dans des anneaux marquez H. qui sont attachez par égale distance à la corde c. D. & les deux bouts de cette corde sonr attachez avec les anneaux I. K. aux deux coudes de l'axe de la grande rouë F. en forte que lorsque cette grande rouë tourne, son axe doublement coudé fait alternativement tirer & lâeher les deux bouts de la corde C. D. & lui fait par là lever & baisser continuellement les leviers B. & par consequent les cuilleres A. qui par ce moien portent l'eau d'un reservoir à l'autre jusqu'au sommet de la Tour, Voïez l'explication des trois precedentes Figures.









# \$\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\dark

'AURE MACHINE PEU differense des precedentes pour élever de l'eau dune Reviere jusqu'au sommes d'une grande Tour.

### PLANCHE XXVI. FIGURE 54.

Ans cette Machines les cuilleres A. font fimplement fufgendués par les cordes B. C. qui pallent par les poulies D. E. & qui font artachées avec des anneaux aux deux coudes de l'axe de la grande rouë F. en forte que lorsque cette grande rouë F. courne les deux coudes de són aux tients de lacheux alternativement les deux cordes B. C. & leur sont par là élever & bailfer les cuilleres A. qui puisent l'eau & la vuident dans les differens reservoirs, & des uns aux autres jusqu'au sommet de la Tour. Voïez les descriptions des cinq precedentes Machines,

### 

MACHINE POUR SECHER
un marais ou pour tirer l'eau d'un endrois
peu profond.

## PLANCHE XXVIL FIGURE 553

L Es grandes cuilleres A. B. qui doivene puifer l'eau dans le refervoir D. lont àttachées par le bout de leur manche avec des chevilles de fer mouvantes au bord du refervoir D. elles son suspendent par les leviers E. F. à leur bout F. avec les mains G. H. & ces leviers dont le point fixe est en R. font tirez à leur bout E. par les deux autres mains

Description du Cabinet

L. M. ces deux dernieres mains étant attachées avec des anneaux aux deux coudes N.O. de l'axe de la rouë P. font élever & baiffer les leviers E. F. & par confequent les cuilleres A. B. foréque la rouë P. tourne; & l'on fait tourner cette rouë à force de bras ave c une manivelle que l'on place au bout de l'axe du pignon &

# **᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅᠅**

AUTRE MACHINE POUR fecher un Marais, pour vuider un batardeau ou pour tirer de l'eau d'un endroit peu profond.

### Pranche XXVIII. Figure 56.

Les quarte grandes cuilleres A, qui doivent porter l'eau des refervoirs B, au refervoir C. font attachées pour cet effet comme celles de la precedente Machine par le bour de leur manche au bord du refervoir C. & elles font inspendués pair leur gros bout avec les quarte barres de fer mouvantes D. à la grande bascule F. P. qui a son point fixe en K. & qui est garnie comme la Figure le represente des trois contrepoids G.H.I.

Poir metite en mouvement la bassule E. F. & et nieme tens les quarte grandes cuilleres qui lui sont suspendies, cette bassule la dis deux bours les cordes L. M. que deux hommes tirent à force de bras, de la même maniere que l'on tire les cordes es cloches, Suivant ce mouvement les quarte cuillieres A. de deux en deux ne cessant de fe baissiler & de s'elever alternativement dépuis les reservoirs B. jusques un peu au dessission reservoir C. elles puissens de vuidentabondamment & en peu de tems l'eau que l'on s'est proposé d'élever.

Il faut observer que les contrepoids G. H. I. facilitent beaucoup l'execution de la Machine, & qu'ils lu i servent de balancier pour maintenir en mouvement la bascule E. F. Voyez l'explication de la precedente Figure.

. .













and the Linux

### 

MACHINE POUR E'LEVER DE

l'eau d'une Riviere à la hauteur du diametre d'une grande rouë.

PLANCHE XXIX. FIGURE 57.

On doit construire la grande rouë A. de plusseurs pieces de bois, comme la Figure le represente, ex placer rout au tour de facirconference les cassiles marquées B. qui étant faites en espece de triangle servent elles mêmes d'aîles à leur rouë pour la faire tourner, & membarrasseur point le mouvement que les courans de la Riviere lui donnent,

Ces caiffes 8. ne sone ouvertes qu'à la partie marquée C. où clies ont chacune un petit canal qui deborde environ de deux pouces. Lorsque la roué tourne, les caiffes 8. qui passient dans la Riviere s'emplissen d'eau, mais comme elles ne son ouvertes qu'à leur partie C. 8. que cette partie C. en stivant—1 rouë est coûjours la premiere qui c'éleve, elles confervent l'eau qu'elles ont puisses dans la Riviere jusqu'à ce qu'elles soient parvennes a au sommet de la Machine. Alors au moien du petit Canal & de ce que leur embouchure se baisse, elles vuident l'eau dans le refervoir marqué D.

### 

MACHINE POUR ELEVER de l'eau d'un Etang ou d'un Marais à la hauteur du diametre d'une grande rouë,

PLANCHE XXX. FIGURE 58

L faut construire la grande roue A. de plusieurs pieces de bois & assez solidement pour qu'on puisse faire entrer dans son in-

### Description du Cabinet

terieur le beuf B. 01 quelqu'aure animal. Il faur auffi placer au tour de la circonference de cette rouë & de fes deux côtez les feaux marquez C. qui font suspendus par le tiers de leur hauteur avec 'des ansés de fer , comme la Figure le represente. Ains à medire que lebeur B. qui marche dans la rouë s'éloigne de la ligne perpendiculaire de son axe , il la fait tourner & les seaux C. qui passent dans l'étant remplis d'eau, l'élevent en suivant la rouë jusqu'au sommet de la Machine & la vuident dans les reservoirs B. E. ces seaux se vuident au mosten de cu'ils rencontent au bord des reservoirs D. E. de petits cresc qui arrétant leurs bords les sons basculer. Il faut remarquer qu'ils portent touter l'étan qu'ils one pusité dans l'Estang sans en rien repandre jusqu'au fommet de la Machine , parce que la maniere dont ils sons suipendant leurs fait coûjours parfaitement conserver leur équilibre.



# MACHINE POUR ELEVER

l'eau d'une Riviere à la hauteur du diametre d'une grande roue.

## PIANCHE XXXI. FIGURE 59.

Es seaux B. sont attachez aux jantes de la grande rouë A. avec des chevilles de fer qui sont mouvantes & qui les sufpendent par la partie qui est la plus près de leur emboucheure, en forte que quoique la rouë A. tourne, ces seaux par leur propre pesanteur se tiennent cosjours dans leur équilibre, & ne vuident l'eau qu'ils ont puisce en passant dans la Riviere, que dans le reservoir C.

En voiant la Figure on comprend aifement que la granderouë

A tourne au moien des ailes qu'elle a à fa circonference & du
courant de la Rivierce, & que les bords du refervoir G. font bafculer les feaux B. pour vuider l'eau dont ils font remplis, Jorfqu'ils
qu'ils













qu'ils sont parvenus au sommet de la machine.

L'on joint à la Figure les desseins des seaux B. détachez de la rouë & en disterent sens afin de l'aire connostre la manière de placer leurs chevilles de ser qui doivent traverser les jantes de la rouë & circ arrêtées par de bonnes goupilles.

## AUTRE MACHINE POUR élever de l'eau d'une Riviere à la hauteur du diametre d'une grande vouë.

#### PLANCHE XXXII. FIGURE 60.

Ans la presente Machine les seaux B. sont proprement des pratiqué pour qu'elle puissent d'un trou qui est pratiqué pour qu'elle puissent se remplir d'eau en passant dans la Riviere & la vuider en passant au dessus du reservoir C.

De cette maniere il n'est pas besoin que se s'eaux B. soient attachez aux jantes de la rons 1. vere de-chevilles mouvanto comme dans la Machine precedente, il ne saut que les artacher simplement avec de bons cloux ou avec des liens de se; & toue l'attention qu'on doit avoir; , c'est de pratiquer leur trou du côté du reservoir c. & à la partie qui se doit elever sa premiere lorsque la grande rouë A. tourne. Il reste encore à observer qu'ani que les seux B. puissens se moplie entirerement par leur ouverture, il est necessaire de leur pratiquer un petit tuyau qui leur communique de l'air quand ils sont ensonce adans la Riviere. La Figure sait suffisamment connostre que les aîles de la grande rouë la font rourner au moien du courant de la Rivière.

# **\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**

## MACHINE POUR ELEVER l'eau d'une Rivière à la hauteur du demi diametre d'une grande rouë.

PLANCHE XXXIII. FIGURE 61.

I L'faut conftruire les jantes de la grande rouë A. de maniete qu'elles foient creufes en dedans & qu'etant feparées les unes des autres, elles foient autant de caiffes qui puilfent fe remplir d'eau en paffant dans la Riviere. A cet effet on leur procure une ouverture en B. c'eft. A-dire, à la partie de chaque jante qui s'éleve la premiere lorfque la rouë tourne, & pour leur faire lever l'eau où l'on fouhaite, on leur pratique encore à chacune une autre ouverture en C. où l'on place des tuyaux qui s'étendant le long des rais de la rouë & enfuite le long de fon axe aboutifiéns au réfervoir D. où ils vuident l'eau de leurs jantes, à mefuse qu'elles s'élevent au deffus du demi diametre de la rouë.

Le courant de la Riviere faifant tourner la rouë A. au moïen des aîles qu'elle à fa circonference, les jantes les fuccedant continuellement les unes aux autres, elles puifent l'eau de la Riviere & la portent avec abondance à la hauteur qu'on s'est propose, est à dire, au reservoir D. qui est à la hauteur du demi diametre de la grande rouë A.













#### 

## MACHINE POUR ELEVER DE l'eau d'une Riviere à la hauseur du dems diametre d'une grande rouë avec peu d'effort.

### PLANCHE XXXIV. FIGURE 61.

A plûpart des Machines precedentes ne peuvent servir que dans les lieux où il se trouve des Rivieres dont les courans sont rapides; mais celle que je propose ici peut s'executer dans

les ruisseaux les plus sents.

Elle ne consiste qu'en une seule rout que l'on doit faire de plusieurs pieces de bois & que l'on doit suspendre sur son axe avec attention qu'elle y soit en tous sens parfaitement en équilibre, ce qui ne sera pas difficile, pourveu que dans sa construction on n'emploie que des pieces de bois de même grosseur se se pieces de bois de même grosseur se qualité & qu'après l'avoir suspendie sur son ave soin de charger ses parties les plus legeres à proportion de celles qui servieur trop pessantes.

Enfuire il faut placer dans l'interieur de cette rotie les huit uyaux de plomb ou d'autre métail marquez chacun B.C.D.E. en forte qu'ils s'étenden-en ligne figiale depuis lent embouchure B. jusqu'à leur décharge E. c'est-à-dire, depuis la circonference de la rouje jusqu'à don axe au long duque li se doiven

recourber.

La rouë est mise en mouvement par les courans de la Riviere au moien des aîles qu'elle a à sa circonference, & lorsqu'elle tourne, les parties B. C. de ses tuyaux passens fuccessivement les unes après les autres dans la Riviere & se remplissent d'eau par leur emboucheure B. mais comme leur emboucheure B. en suivant la rouë s'éleve toûjours la première, l'eau ne pouvant plus sortir par où elle est entrée, est obligée de s'écouler le long des wyaux en s'aprochant toûjours du centre de la rouë, ou pour

Cette Machine est très ingenieusement inventée ; elle est faite suivant le principe certain dont tous les Mathematiciens conviennent, qui est, que l'équillbre d'une rouë ne peut être alteré qu'à proportion que le poids qu'elle éleve s'éloigne de la ligne

perpendiculaire à fon axe.

L'eau que la roué A. éleve depuis sa circonference jusqu'à son centre, est si bien conduite par la disposition spirale de ses turaux qu'elle ne s'écarte que très peu, comme on peut le remarquer, de la ligne perpendiculaire à son axe. Ainsi l'on doit convenir que son équilibre n'étant pas beaucoup alteré, le ruisseau le plus lent peut la faire tourner.

#### 

## MACHINE POUR ELEVER

de l'eau par le moien de huis seaux, qui sont continuellement en mouvement pour pusser & pour se vuider.

## PIANCHE XXXV. FIGHE 63.

Es huit seaux marquez A puisent l'eau dans les reservoirs Es & la portent dans les quater reservoirs C, qui sont au sommet de la Machine. Ils ont des anses de ser faites comme la Figure les represente, en sorte que les erochets qui sont au bord des reservoirs C. les peuvent s'aire basculer pour y vuider leur eau. Ils sont suspendus par les cordes D. E. & dirigez par les cordes F. qui étant extremement tendus & passes dans les anneaux pratiquez à leurs anses, les empechent de varier, lorsqu'ils montent, ou qu'ils descendent.

Les cordes qui suspendent les seaux sont attachées de deux



Land of Lines





en deux aux quatre tambours G. & y sont entortillées à contre sens les unes ides autres , de maniere que quand les tambours ournent, si les cordes D. y sont entortillées , les cordes F. y sont devuidées, les seaux des cordes qui sont entortillées montent & les seaux des cordes qui sont devuidées descendent. Cela étant expliqué, ils ne s'agit plus que de voir comment les tambours G. peuvent tourner tantôt dans un sens , tantôt dans un autre, pour faire monter & descendre alternativement & continuellement les seaux des cordes qui leur sont attachées.

A l'égard de cela je dis, que les courans de la Riviere font ourner la grande rouë H. au moien des ailes qu'elle a à fa circonference, & en même tems les deux autres rouës I. K. qui font fur le mêmé axesces deux rouës I. K. fontdeutées fur champ l'une courte l'autre, à la moitié feulement de leur circonference, & de manitere que la partie dentée de la rouë I. ne répond pas à la partie dentée de la rouë K. ain florfque la Machine eft en mouvement la lanterne L. tourne cando par le moien de la roue K. cilà-dire qu'après que les dents de la rouë F. qui engrenne les fuseaux de la lanterne L. tour tre trois tours à la lanterne L. out s'a fui la lanterne L. out fu fair faire trois tours à la lanterne L. dans un fens, les dens de la rouë K. lui font faire trois surtes tours dans un fens different.

La Lanterne L. fait de même tourner en deux sens differents & au moien de l'arbre perpendiculaire M. la rouë dentée sur champ N. & par consequent les quatre autres l'anternes O. & leurs quatre tambours G.

MACHINE POUR E'LEVER de l'eau par le moien de quatre seaux,qui sont continuellement en mouvement.

## PLANCHE XXXVI. FIGURE 64.

Cette Machine est faite sur le même principe que la precedente 3 mais elle est beaucoup plus simple. Elle n'a que E iij

quatre seaux marquez A. qui puisent l'eau dans les reservoirs B.& qui la portent dans les reservoirs C. Ils sont suspendus & dirigez dans la route qu'ils doivent tenir, comme ceux que je viens d'expliquer, & ils sont mis en mouvement de la maniere suivante.

Les trois rouës D. E. F. étant sur le même axe suivent le mê. me monvement, les courans de la Riviere les font tourner enfemble au moïen desaîles qui font à la circonference de celle qui est marquée D. & les deux autres rouës E. F. étant, comme je viens de le dire, dentées sur champ l'une contre l'autre & à la moitié seulement de leur circonference, font tourner tantôt dans un sens , tantôt dans un autre la lanterne G. & par consequent

l'arbre H.& fon grand tambour I.

Les cordes qui su spendent les seaux A. passent par les poulies K.L. & sont entortillées en différent sens autour du grand tambour I. aussi selon le sens que le grand tambour tourne, les cordes des seaux sont devuidées ou entortillées autour du tambour. Lorsqu'elles iont entortillées, leurs seaux s'élevent pour vuider leur eau dans les reservoirs C. & lorsqu'elles y sont devuidées, leurs seaux se baissent pour puiser dans les reservoirs B.

### \$\$\$\$\$\$\$\$.\$\$\$\$\$\$\$ ኇ፟ኇኇ፞ኇኇኇ፞ኇ፞ቑቑቑፙ፧ቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑቑ

## MACHINE POUR E'LEVER DE l'eau par lemoïen de vingt seaux, qui sont toûjours

en mouvement.

### PLANCHE XXXVII. FIGURE 65.

Our peu que l'on fasse attention à la Figure de la Machine que je propose ici, on comprendra aisément qu'elle est faite fur les mêmes principes & par les mêmes moïens que les deux precedentes. Ainsi je renvoïe les Lecteurs aux descriptions que je viens d'en faire; & je me contente de dire que les seaux marquez A. B. après avoir puise l'eau dans les refervoirs C. D. l'élevent dans les refervoirs E. F. & qu'ils continuent sans cesse à monter









& à descendre, suivant que les cordes qui les suspendent, sont entortillées ou devuidées sur les grandes poulies ou tambours mar-

quez G.

L'on remarquera encore qu'il faut beaucoup plus d'effort dans le principe du mouvement de cette Machine, que dans ceux des deux precedentes, parce que celle-cy elves à la foix dix seaux pleins d'eau, au lieu que les autres n'en élevent que deux ou quatre au plus, C'est à l'habileté de ceux qui entreprendront d'executer ces Machines, de bien proportionner l'effort qui leur est necessaire à celui qu'ils peuvent maploier.



MACHINE POUR E'LEVER de l'eau d'une Riviere parle moien de plusieurs seaux attachel ensemble en forme de chapelets.

PLANCHE XXXVIII. FIGURE 66.

LEs (eaux marquez A qui doivent porter l'eau du refervoir B au refervoir C. font unis enfemble en forme de chapelet par une double chaine, fabriquée de maniere que la jonction de les brins qui font longs & égaux est faite à charniere dans toutes fon écendués, du celle est traversée de disfance ca nifance par

des plaques de fer.

Les leaux A. font attachez à ces plaques de fer avec des chevilles mouvantes & fort courtes, afin qu'ils y puissent tourner lorsqu'ils sont arrivez au bord du reservoir C. où ils doivent trouver le crochet D. qui les sait basculer pour vuider leur eau. Cette double chaine a. son bout inferieur qui trempe suffissamment dans le reservoir B. afin que ses seaux puissent y templir. Elle est sufpenduë par le tambour E. ainsi à mesure que ce tambour tourne, les seaux A. déilent les uns après les autres sur sa circonference superieure. Se par-là vuident leurs eaux dans le reservoir C.

A l'égard du tambour E, on conçoit aisement qu'il ost mis en

mouvement, parce que la rouë de champ F. qui est à son axe, rèpond par la lanterne G. par l'autre rouë de champ H. & par la seconde lanterne I. à la grande rouë K. que les courans de la Riviere sont tourner.

Quoiqu'iln'y ait point ici de Pianche XXXIX. il ne manquerien, & les Figures ne laissent pas de se suivre dans leur ordre. Cette méprise vient du Graveur qui a mis le nombre XL. immédiatement après le XXXVIII.



## MACHINE POUR E'LEVER de l'eau d'une Riviere par le moïen de plussurs seaux attachez, ensemble en sorme de chapelet.

PLANCHE XL. FIGURE 67.

Ette Machine a beaucoup de rapport à la precedenre ; mais doivent puifer l'eau dans le referoir B. & l'élever au refervoir C. font simplement attachez à la double chaine qui [les unit en forme de chapelet, & cette double chaine et stipenade par le tambour D. qui érant fair comme la Figure le represente, escoit adouble chaine et suftenende par le tambour D. qui érant fair comme la Figure le represente, reçoit dans de petites cellules l'eau de chacun des seaux, lorsqu'ils font artivez à la plus haute partie de s'airconsference, & la vuide, part des especes de cananx pratiquez le long de son axe dans le reservoir C.

A la partie inferieure de cette double chaine, on y voit le fecond tambour E, qui a facirconference en exagone, dont les cotez font précliment de la longueur des brins de la chaine, en
forte que lor fque le tambour E tourne, il fair en même tems toutner la double chaine & par confequent le premier tambour D. &
par-là oblige les feaux A, qui en paffant dans le reforvoir E, fe
fou remplis d'eau, de s'élever jusqu'au fommet de la Machine &
de se vuider, comme nous avons dit, en défilant au tour du tambour D. Le









Le tambour E. étant passé dans l'axe de la grande rouë F. on conçoit aisement qu'il doit suivre le même mouvement que cette rouë, & que les courans de la Riviere sont tourner celle cy au moien des aîles qui sont à sa circonserence.

### 

MACHINE QUI EN PERDANT les deux tiers de l'eau d'une fource, éleve l'autre tiers à une hauteur convenable pour s'en fervir à differents ufages.

#### PLANCHE XLL FIGURE 68.

A U dessous de la source A. Il faut creuser le puis B. & lui Adonner pour le moins six pieds de plus de profondeur, que vous ne voulez donner de hauteur à vôtre élevation d'eau-c'est-àdire, qu'il faut que le point de la decharge de vôtre fource A. soit plus distant de la surface de l'eau de vour puis que du reservoir C où vous voulez faire vôtre élevation. Les deux seaux D. & E. font suspendus aux deux bouts de la corde F. qui passe dans la grande poulie G. l'anse de ces seaux leur est attachée avec des chevilles mouvantes par le milieu de leur hauteur ,en sorte qu'ils puissent facilement basculer pour se vuider lorsqu'ils sont pleins. Le seau D. qui est la moirie moins grand que l'autre, doit élever l'eau proposée. Pour cela il doit être dirigé par deux cordes tenduës,qui pallant dans deux anneaux pratiquez à son anse,sont attachées & au dessus du reservoir & au bas de la source. Quoique ces seaux soient de différente grandeur, & qu'il semble que le grand pese plus que le petit , cependant lorsqu'ils sont vuides, le petit seau D, au moien du plomb dont il est chargé doit être plus pelant que le grand seau E. Ces deux seaux dans cette disposition que l'on comprendra mieux par la vue de la Figure que par ce discours, recoivent l'eau de la source A par les deux petits canaux qui répondent à leur emboucheure. Aussi-têt qu'ils sont pleins, le seu B., chargé d'une fois plus d'eau que l'autre & devenu à son tour par-là plus pelant, descend dans le puis B. & au moien de la poulle 6. & de la corde F. sait élever le petit seau D. jusqu'au reservoir C. Alors les deux seaux trouvant des croches qui les sont bassules à vuideur, à stovoir le petit dans le reservoir C. & le grand au sonds du puis. L'on comprend aisement qu'ils ne sont pas plûtôt, vuidez qu'ils viennent reprendre leur premières fituation, parce que, comme j'ai déja dit, lorsqu'ils sont vuides, le petit est plus pessant que le grand, & que par tout il faut que le fort emporte le foible.

Il y a au dessus & au dessous de la poulie G. qui est dentée sur champ, des balanciers qui sont leur jeu au moien des perites lanternes H. & qui aident beaucoup à entretenir le mouvement des seaux, soit lorsqu'ils montent, soit lorsqu'ils dessendent.

L'on peut auffi comme la Figure le reprefente, empécher que l'eau de la fource ne fe perde, l'orfque les feaux font en mouve-men, au moien du robinet. L'qui s'ouve de qui le ferme par les petits contrepoids K. & L. à mefuré que le grand feau monte ou de Cend. Il faur remarquer que le contrepoids K. & qu'il faut les proportionner l'un & l'autre au plus de pefances que le contrepoids L. & qu'il faut les proportionner l'un & l'autre au plus de pefances que le petit feau vuide a fur le grand.

MACHINE QUI AVEC UNE partie de l'eau d'une source éleve l'autre à une bauteur considerable.

PLANCHE XLIL FIGURE 69.

E même que dans la precedente Machine l'on creuse ici le puis A: au dessous de la source B. & l'on a attention de le saire aussi prosond qu'il y a de distance dépuis la decharge de la.





fource jusqu'à l'endroit où l'on veut élever l'eau. Enfuite après avoir construit une Tour de bois ou de massionnerie au destis du puis, & après avoir placé les reservoirs C. & D. l'un à la decharge de la bource, l'autre au sommet de la Tour, l'on suspende les deux chapelets de seaux marquez E. F. & G. H. au grand tambour I le chapeler des seaux E. F. étant la moitié moins grand que l'autre, est place perpendiculaiseanent sur le reservoir D. & y doit puisse l'eau, & le grand chapelet des seaux G. H. est placé de maniere que ses seaux peuvent recevoir l'eau de la decharge du reservoir D. & la vuider lorsqu'ils sont arrivez au sonds du puis.

A mesure que les seaux G. se remplissent, le poids de l'eau qu'ils reçoivent les fait descendres & comme ils sont un peu plagrands que les seaux E. & par consequent plus pesans, quand les uns & les autres sont remplis, ils sont élever ceux-ci, qui s'étant remplis d'eau en passant dans le reservoir D. la vont voider au reservoir D.

reletvoir C.

Pour que les seaux G. qui sons proprement les contrepoids qui mettent en mouvement la Machine, puissent les tenteurer le tambour I. & que ce tambour en tournant puisse éter les seaux E. lorsqu'ils sont pleins, & puisse les s'aires déflier successivement les uns après les autres, il laur que la circonference du tambour soit à panau lieu d'être ronde, & que les beins dés chaines des seaux soieux de la longueur de ces pans, en sorte que tes chaines mes puissent non seuteurent bien embraffer le tambour, mais que les angles de ses différents pans empechent que les chaines ne gissient un vou de sa circonference.

A l'égard des seaux E. & G. ils doivent être de disserteue sigure, suivant les deux disserteus usages où on les emploie. Les seaux E. qui doivent porter l'eau au reservoir G. restemblent à des caisses services de tous côtez, & n'ont qu'une petite ouverture pratiquée à la partie qui s'étève la premiere, & à laquelle il y a un petit canal comme la Figure le represente, à las seaux G. au fout different des feux ordinaires, qu'on ce que leur embouchure doit être plus large en tout sens que leur fonds, aûn que l'eau de la décharge du reservoir D. puille y tomber plus facilements & pour que les s'eux chapetets de seaux ne se dérangent

Description du Cabinet

44 pas de la place qu'ils doivent tenir fur le tambour *I*, on doit garnir le tambour de trois efpeces de cercles, un dans le milieu pour feparer les deux chapelets & un à chaque bour du tambour 3, & de cette maniere fans cependant gener ces deux chapelets, on les empechera de s'écarter ni à droit ni à gauche. L'on pourra faire defeendre l'eau élevée au refervoir c. par le tuyau K. & lacconduire où l'on voudra s'en fervir.

MACHINE POUR ELEVER de l'eau d'une Riviere avec des especes de chapelets.

#### PLANCHE XLIII. FIGURE 70.

Yant posé perpendiculairement les deux gros tuyaux A. & 
'A B. de maniere que le tuyau A. trempo dans l'eau du reservoir c. & puisse se de dans le reservoir D. & que le tuyau
B. trempe dans l'eau du reservoir D. & que le tuyau
B. trempe dans l'eau du reservoir D. & se se décharge dans le reservoir E. l'on fait passer dans ces tuyaux les pieces F. & G. qui sons
attachées ensemble à une égale distance les unes des autres avec
des chaines que nous nommerous chapeles.

Ces pieces F. & G. doivent ocuper le calibre de leurs tuyaux, fans cependant y paffer avec peine; & ces deux chapelets fais de la forte érant continuellement tirez de bas-en-haut au moien des fourchettes H. & I. prennent l'eau qu'elles trouvent à la partie inférieure de leur tuyau, & la portent a leur partie per perieure où lis la déchargen par le petit canal K. favoir l'eau du tuyau A. se décharge par le canal K. dans le reservoir D. & l'eau du tuyau B. se, décharge par un semblable canal K. dans le reservoir E.

La vue de la Pigure fait comprendre comment les fourchetes H. & I. font miles en mouvement, pour zirer les chapelets de bas en haut, & pour les faire continuellement passer dans les tu-



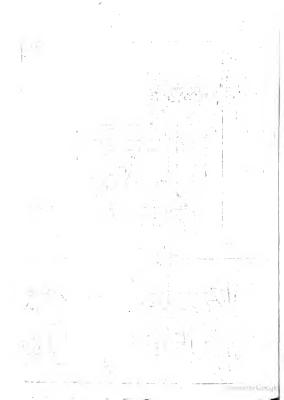





yaux, & pour peu que l'on y fasse attention, on remarquera que les fourchettes H. & I. doivent suivre le mouvement des ssituations. M' autour desquels elles sons attachées, & que ces essieux doivent tourner lorsque les courans de la Rivière sont courner la grande rous 0. qui a des alles à la circonference, par la raison que ces essieux M. répondeux à lla grande rous 0, par les lanternes P. Q. R. & par les rouss de champ S. T. P. & que les suivement en la commentation de la commentati

L'on peut auffi faire les pieces F. & G. d'une autre manière, par exemple, en olives comme la Figure T. ou en quarrez comme la Figure Z. enfin fuivant la proportion de leurs tuyaux ou de leurs canaux, & les unes & les autres peuvent fervir à élever l'eau, foit que les tuyaux foient placez perpendiculairement comme ceux marquez A. B. pour faire une élevation confiderable, foit qu'ils foient placez diagonalement pour tirer simplement l'eau d'un marais ou d'un étang.

MACHINE POUR ELEVER
l'éau d'une Riviere à une hauteur considerable au
moien des pompes aspirantes & foulantes.

PTANCHE XLIV. FIGURE 71.

Es courans de la Riviere font tourner la grande rouë A. qui a des ailes à la circonference, & cette rouë par fon axe coudé fait handler & bailfer à chaque tour qu'elle fait les pieces ou mains de bois B. C. D. qui fe repondent entre elles par l'efficu E. & qui font attachées par les anneaux de fer F. Par ce moientes quatre pompes G. G. & H. H. font continuellement mifes en mouvement, lorfque l'axe coudé de la rouë tire de bas en haut des pieces de bois B. C. celles marquées G. font enfoncer les marquées.

les des pompes G. dans leurs modioles, & faifant lever en même tems les males des pompes H. elles leur font afpirer l'eau du refervoir I. dans leurs modioles; & lorfque cet axe coudé tire de haut en bas ces mêmes pieces de bois, les deux males des pompes qui fouloient l'eau, l'afpirent, & les deux autres qui l'afpirroient, la foulont,

Le jeu de ces pompes ne difontinue jamais quand la roue A. et jeu de ros pompes ne difontinue jamais quand les font parnies, cette eau étant foulée est obligée de chercher une illué company de le ment pouvaux plus fortir à cause des soupapes dont elles sont garnies, cette eau étant foulée est obligée de chercher une illué comme de le ment pouve que par les unyaux K. elle y elt pouffée, & quand une fois elle y est introduite, elle n'en peut plus fortir à cause des soupapes qu'on a pratiquices à l'entrée de cet uyaux. Outre ces soupapes misés à l'entrée des tuyaux K, on y en peut encore adjoitter d'autres de distance en distance, s'ilest mecessaire, s'un ten cet suyaux, ou perpendiculairement comme la Figure le represente, ou bien diagonalement le long d'une colline felon que la fituation des lieux le demande, & de l'une & de l'autre manière ces tuyaux K conduiron au refervoir L ou à la hauteur que vous voudrez, l'eau qu'e les pompes foulantes y élevent.

La famense Machine de Marly est faite sur la même Idée que celle-ci;& quoique les ronës & les pompes y soient beaucoup plus

multipliées, tout s'y reduit au même principe.

L'ôn peut encoré fe servit très utilement de ces pompes afpirantes & foulantes, même dans les sieux où vous n'avez point de Riviere & où les eaux sont dormantes, comme pour clever l'eau d'un Etang ou d'un Puits, ou pour secher des Masais, ou pour vuider des barardeaux. Dans ces finuations au défaut de la rapidité des courants des Rivieres, on y peut supléer par les moiens marquez aux Figures suivantes &, dont la vuë pourroir suffire sans qu'il sut besoin de les expliquer.

#### PLANCHE XLV.

Je me contenteral donc de dire qu'à l'égard de la Figure 7 2. les deux pompes sont mises en mouvement par un ou deux



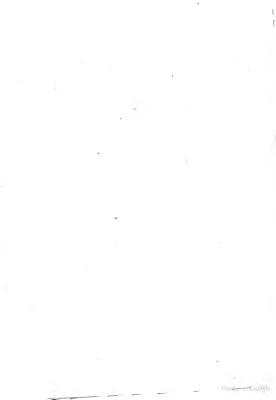









Lamber Charle

hommes qui à force de bras font tourner la manivelle du pignon A, qui engrenne les dens de la grande rouë B. L'axe doubles ment coudé de cette grande rouë au moien des pieces de bois C.D. Ait continuellement lever & baiffer les males des pompes E. F. & leur fait fouler & afpirer l'eau , qui est obligée par les taifons ditres ci-dessus, de monter par le tuyau G. au reservoir H.

#### PLANCHE XLVI.

A l'égard de la Figure 73, les deux grandes rouës A. B. faires en forme de balancier, sont mises en mouvement à force de bras par deux hommes qui tirent les cordes attachées en C. D. de même qu'on tire les cordes des cloches. Ces rouës ont l'axe E. triplement coudé, & & chaque coude duquel les malest destrois pompes de la Machine sont attachez. Ainst toutes les fois que cet axe tourne, ses coudes font élever & baisser les trois males, & après leur avoir sait afpirer l'eat du puis F. dans les modio-les G. ils y foulent l'eau & la sont élever par le tuyau H. dans le reservoir K.



## MACHINE POUR E'LEVER l'eau d'une Riviere à une hauteur considerable avec six pompes aspirantes & soulantes.

## PLANCHE XLVII. FIGURE 74-

L'E Ruisseau on la Riviere A. fair tourner la grande rouë B. qui contient en son esseu les deux aurres rouës C. & D. dentées sur champ à la moité seulement de leur circonference & l'ure au contraire de l'autre , & qui a au hout de son esseu le coude E. Lorsque les deux rouës C. & D. sont mises en moivement elles sont tourner tantôt d'un côté tantôt de l'autre les deux lanternes F. & G. & de la même manière les deux autres

lanterres H. & I. en sórte que ces deux dernieres lanternes form élever & abaisser alternativement les cremaillers K. & L. qui fervent de manche aux males des quatre pompes M. N. A l'égard du coude E. à chaque tour de la rouë B. il fait aussi élever & abaisser les males des deux autres pompes O. & P. par la raison que ces deux males étant joins ensemble par le lien de fer font tirez de bas en haut au moien de la poulie R.

Ces six pompes ne discontinuant jamais leur jeu quand la grande rouë B. tourne, elles instoduisent l'eau qu'elles aspirent dans les deux canaux S. T. & l'élevent à la conduite de ces deux ca-

naux jusqu'au reservoir V.

Quoiqu'il n'y ait point ici de Planche XLVIII, il ne manque rich & les Figmes ne laissent pas de se suivre dans leur ordre. Cette meprise vient du Gravear qui a mis le nombre XLIX, immediatement après le XLVII.



MACHINE TRE'S SIMPLE POUR élever l'eau d'un puis ou d'un reservoir à une hauteur considerable.

## PLANCHE XLIX. FIGURE 75.

Les deux pignons A. & B. qui sont massifis faits en bois ou en métail occupent tout l'espace de la caisse ovale c. D. dans laquelle cepéndant ils doivent tourner liberement & s'engrenner l'un dans l'autre. La caisse c. D. doit être solidement faite & ne doit être ouverte que dans fa partie inferieure D. comme le marque la Figure, & à l'endroit E. où il y a seulement un trou de la grosser du tuyau F. qui doit y être placé. Toures les autres parties de la caisse doivent être bien jointes & bien luntées.

Il faut mettre cette caisse dans se puis ou dans le reservoir dont vous vousez vous servir & l'y arrêter solidement & de saçon qu'elle y soit toùjours couverte d'eau. Ensuite vous mettrez au

pignon







pignon A. l'axe coudé G. qui repond au fecond axe coudé H. par la piece de fer I. & qui est obligée de suivre le mouvement de ce dernier, par la ratifon que la piece de fer I. est faire en coulis, comme la Figure-le represente, & ne peut se mouvoir qu'autour de la cheville fixe K. ce qui fair que se deux bouts sont tossipont et en tous un sémblable mouvement. Ains si ecoudé H. qui est le même que scelui de l'axe de la grande rouë L. venant à tourner, il fair que l'axe coudé G. courne aussi, & par consequent non seulement son pignon A. mais aussi le pignon B.

Lorque ces deux pignons tournent, l'eau qui se trouve entre leurs d'une à le parsie marquée D. de la caisse ovale C. D. s'y conferve jusqu'à ce qu'elle y-soir arrivée à la parsie c'. & qu'elle y soit comprimée par la continuelle augmentation d'eau que s'enre deux des dens des pignons y aportent. Alors l'eau qui ne peut contenir dans cette partie de la caisse, étant ainsi comprimée & ne pouvant ressort partie de la caisse, elle entre dans de tuyau F. & y monte sincessivement; jusqu'à l'endroit où vous

la voulez élever.

La vuë de la Figure fait voir, qu'on fait tourner à force de bras la grande rouë L. & par consequent son axe coudé H. & les pignons A. & B. au moien de la manivelle M.

## 

# MACHINE POUR E'LEVER

l'eau d'un refervoir à une hauteur mediocre ; ou pour fecher un marais ; ou pour vuider un baj tandeau.

## PLANCHE L. FIGURE 76.

E principal artifice de cette Machine confiste en une espece de vis couverte, ou vis d'archimede posée diagonalement sur son esseu, dont le bout inferieur est dans l'eau du reservoir A. & dont le bout superieur aboutit au reservoir B. qui est celui

où vous voulez élever l'eau.

Au tour de la longue piece de bois C. que nous nommerons essent a li faut entortiller les tuyaux de plomb ou. d'autre métail, marquez D. & E. qui autont leur emboucheure dans le reservoir A. & leur decharge un peu au dessus du reservoir E.

Lorque cette vis d'acchimede tourners dans le fens qu'il convient, les parties de fiés tuyaux qui tremperon dans le refervoir A. s'y rempliront d'eau par leur emboucheure; & comme en tournant, leurs emboucheuresqui aurons puife l'eau s'éleveront per premières fui leur efficu, l'eau qu'elles aurons puifen, s'élevera fucceffivement de l'eau passie inferieure à leur partie fuperieure, & enfin fera portée au defliss du refervoir B. & s'y syuddera par

leur décharge.

L'on fera tourner cette vis au moien de la grande rouë F. qui est au bour superieur de l'essieu C. & qui sera mise en mouvement à force de bras en tirant la corde C. comme on tire les cordes des cloches.

#### 

MACHINE POUR E'LEVER
de l'eau d'une Riviere au moien de la vis d'archimede.

#### PLANCHE LI. FIGURE 77:

A force des courans de la Riviere 11: faisant tourner la grande rout 8. K en même tens la rout dente fur change qui est à fon même esseu, celle-ci fair suivre le même mouvement aux deux lanternes D. & E. a la scoonde rout denté sur ses deux champs F. & aux lanternes des deux vis d'archimede 6. & H. j & par ce moien les deux vis d'archimede en tournant doivent , selon ce que nous avons expliqué dans l'article precedent, élever l'eau du refervoir I, jusqu'au reservoir K. Mais il saut observer que la rout deux et se deux se se deux est deux se se deux est deux est deux se se deux est deux est









champs F. faifant rourner les deux vis d'archimede en deux éins opolez, il faut entortiller de même en deux differens fens fur leurs effieux, ¿les tuyaux de plomb qui composent les deux vis d'archimede, afin que, comme on le fouhaitte, elles puilsent élever l'eau du refervoir J.

AUTRE MACHINE PEU differente de la precedente, pour élever de teau d'une Rivière avec la vis d'archimede.

### PLANCHE LIL FIGURE 78.

Voici deux façons differentes de confiruire la vis d'archimede. Celle marquée A. étant toute couverte peut élever une plus grande quantité d'eau, que l'aurre marquée B. Mais aufii il faudra un plus grand effort pour la metre en mouvement. La Riviere faifant courner la grande rouë C. & la roue de champ D. qui est au même esseu, celle-ci au moien de la lanterne E. & de la feconde rouë de champ F. fait tourner les deux vis d'archimede A. & B. & leur fait élever l'eau de la Riviere jusqu'au reservoir G. d'où on la pourra conduire par des canaux à l'endroit où l'on veut s'en servir.

On auroit encore propué lei beattooup d'autres unosens pour metre en usage les pompes aspirantes & soulantes & ces vis d'archimede, & même pour multiplier celles-ei les unes sur les autres, afin de leur faire élever l'eau à une hauteur plus considerable, mais comme ce que nous aurions à dire là-delles, revient aux mêmes principes que nous avons déja expliqués pour les Machines precedentes, il est inutile d'en faire la repetition. Les curieux pourront apliquer à leur fantasse les principes de mouvement que j'ai donnés, & pour peu qu'ils aient de l'intelligence dans les mechaniques, ils pourront facilement ajoûter ou dininuer à ces idées, selon qu'ils le souhaitereont, ou selon que

Timesety Couple

### Description du Cabinet

la situation des lieux le demandera.

Il faut remarquer que dans la Figure on laisse une partie de la rouë d'archimede A. decouverte, pour en faire mieux remarquer la construction.

### 

MACHINE TRES SIMPLE pour tirer facilement & avec abondance de l'eau

pour tirer facilement & avec abondance de l'eau d'un puis,quoiqu'il foit bien profond.

### PLANCHE LIII. FIGURE 79. & 80.

A Ux deux bouts d'une chaine suffisiamment longue vous artachez le seau A, & le seau B, qui doivent être d'une égal grandeur & cette chaine palfant comme dans une poulie, dans les six sourchettes attachées à l'esseu C. elle peur faire monter ou descendre chacun de ses seaux selon leccèe que l'esseu tourne, fans que le seat rempil d'acu puisse par la pefanteur emporter le seau vuide, par la raison que les chainons de la chaine forment des especes de nœuds, & que ces nœuds empechent la chaine de couler for les sourchetters.

Pour faire-tourner l'effieut c. l'on place à lés deux bouts les grandes rouës D. E. qui lui fervent aussi de balanciers pour le maintenir en mouvément, è ce cs deux grandes rouës écant ci-rées de haut en bas à force de bras avec des cordes semblables à celles des cloches, qui leut font arachées à un point de leur circonference, elles tournent continuellement. Et faisant de même tourner leur esseu et elleu de. Celui-ci-sià monter-le seau plein d'eau, & fait descende le seau vulder.

Si l'on veut se servir pour cette Machine d'une corde en place d'une chaîne de fer , il faudra pour empecher la corde de couler sur les sourchettes, la faire croiser au moien des deux poulies a. & B. comme la Figure 80. le represente.



neget Große



### 

# MACHINE TRE'S SIMPLE pour tireravec plus de facilité les feaux d'un puis.

#### PLANCHE LIV. FIGURE 81. &82.

'On voit par la Figure que la presente Machine a deux mofaire joints ensemble, qui servent à diminuer l'esfort necesfaire pour faire tourner l'esseu A. lorsqu'il doit entortiller la corde B. shargé du seau rempli d'eaus.

Le premier moien consiste en la rouë dentée C, qui est à un des bouts de l'essieu A. & qui selon les proportions qu'elle a avec le pignon D. & avec la manivelle de l'axe du pignon, peut dimi-

nuer plus ou moins l'effort qu'on doit emploier.

Le écond moien le voit dans le contrepoids H, qui le trouant élevé au point I. quand le feau est au fonds du puis, defcend à mesture que le feau monte, parce que la corde à laquelle il est fuspendu, étant attachée au point K. & passant par les poules L. M. N. & O. est entressible au tour de l'esseu A. à contre sens de la corde B. & comme ce contrepoids s'air estion en defcendant pour devuider sa corde de destir s'ession et des condant pour devuider se corde de destir s'ession et des à faire entortiller l'autre corde B. & par consequent ce second moien aide l'essie à l'autre dans le sens qu'il convient pour sirer le seau du puis.

Il faur remarquer qu'on ne fait paffer la corde du courtepoids Il, par les points K. M. & N. que pour éviter de faire defcendre le contrepoids H. d'une hauteur plus confiderable. Autrement il lui faudroit autant de dilfance depuis son point d'élevation jufqu'à son point de repos, qu'il y en auroit depuis l'effieu M. jufqu'au fonds du puis. Ce qui ne laisseroit pas d'avoir ses inconveniens.

Je donne encore ici un autre moien pour puiser l'eau d'un puis avec deux seaux, mais comme il est très simple, la vûe de La Figure 82, suffira sans qu'il soit necessaire de l'expliquer,

### 

### MACHINE TRES COMMODE pour tirer par la fenêtre d'une cuisine, qui seroit au premier ou au second étage, l'eau d'un puis éloigné de la maison.

### PLANCHE LV. FIGURE 83.

A Près avoir tendu le plus serme qu'il sera possible la corde A. point E. qui est au destius de la senètre jusques au point C qui est auprès du puis, & après avoir sait passier de la corde A. la poulie D. de maniere qu'elle y puisse librementrouter de haut en bas, & de bas en haut, vous passere la corde F. qui est celle du seau, dans la seconde poulie E. qui est rosipours jointe à la premiere D. comme la Figure le represente. Et vous la passierez encore dans la trossième poulie E.

De cette maniere à mesure que vous lacherez, la corde F. vostere seus au moien des deux poulies D. E. qui le suivront descendra diagonatureur de la Funciere jusqu'au dessus du puis où la poulie D. trouvera un nœud à la corde A. & s'y arretèra avec celle marquée F. Alors en continuant de lâcher la corde F. le seau entrera dans le puis & y descendra perpendiculairement pour y aller puisse l'eau ; & quand il aura puisse, & que vous sirerez la corde F. le seau remontera de la même saçon, c'est-àdire perpendiculairement depuis le sonds du puis jusqu'au nœud de la corde A. & diagonalement, en ramenant les poulies D. E. depuis le nœud jusqu'à la fenêtre,





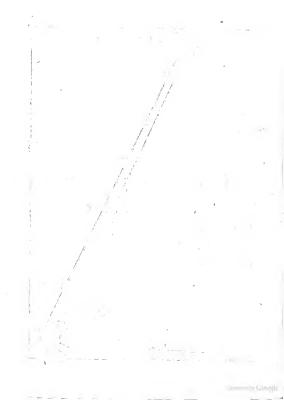



### MOULIN A BRAS.

### PLANCHE LVL FIGURE 84.

E principe du mouvement de cette Machine consiste pour Lainsi dire, en la grande bascule A. B. C. qui est suspenduë par son axe D. de maniere qu'elle peut faire son jeu, c'est-à-dire, s'élever & se baisser à mesure que deux hommes, à force de bras , tirent les cordes E. F. comme l'on a coûtume de tirer les cordes des cloches. L'axe D. est traverse par la piece de bois G. aux deux bouts de laquelle les manches des cliquets H. & I. sont attachez avec des chevilles de fer mouvantes. Ces deux cliquets sont posez sur la rouë faite en rochet K. & la font tourner l'un après l'autre selon les mouvemens forcez que la bascule leur imprime; ils fe succedent merveilleusement bien dans cette manœuvre : car lorsque la bascule baisse son point A, le cliquet H. fait tourner le rochet; & au moment que le point A. cesse de s'abaisser, le point C. se baisse, & le cliquet I. pousse à son tour la rouë. Ainsi tant que le jeu de la bascule A. B. C. continue, il fait tourner dans un seul sens la rouë K. & de ces deux mouvemens contraires, il en fait faire un reglé.

La roue K, saillée en rochet, est encore dentée sur champ; & comme ses deux engrennent les suscaux de la lanterne L, celle-ci suit son mouvement, & fait tourner la meule du Moulin.

Il faut remarquer que l'on charge la grande bascule avec du plomb, ou avec des pierres, à ses points A. B. C. asin de la maintenir plus facilement en mouvement.

# MOULIN MIS EN MOUVEMENT par un bœuf ou par un cheval.

### PLANCHE LVII. FIGURE 85.

A Près avoir construit bien solidement la grande rouë A. & le tere de de la Machine que la Figure represente, l'on fait entere dans la grande rouë A. un bœuf, qu'on a auparavant instruit à y marcher.

Lorque le bœuf renfermé dans cette rouë fait les mouvemens necessires pour marcher, il ne change pas de place, mais il en fait changer à la rouë, ou pour mieux dire à la partie de la circonference sur laquelle il appuye ses pieds, par la raison qu'eu égard a la proportion qu'il y a entre la pelanteur & l'effort necessires pour donner le mouvement au Moulin, il ne sauroit s'éloigner de la ligne perpendiculaire à l'axe de la rouë dans laquelle il estrenfermé san, la faire rounner.

Ainfi cet animal en continuant de cette maniere de faire tourner la grande rouë A. celle-ci communique fon mouvement à la rouë dentée fur champ B. qui est au bour de son axe, & par consequent fair aussi tourner la lanterne C. & la meule du Moulin.



### MOVELLE M PERLE

### PLANCHE LVIII. FIGURE 86.

CE qui embarrasse dans la plûpart des Moulins ordinaires, c'est d'en presenter les aîles au côté d'où vient le vent; & comme Contract of the second









comme les vens changent ou se contrarient souvent, cet embarras n'est pas peu considerable, mais on peut y remedier de la maniere dont celui-ci est construit, pussique se ailes ne changent jamais de disposition, & qu'elles sont faites de façon, qu'elles tournent à tout vent.

Les aîles de ce Moulin marquées A font toutes possées horifontalement sur laxe perpendiculaire B. & les toiles de chacune de ces aîles sont tendués à des chassis c. & leur sont artachées à charniere, en sorte qu'elles peuvent s'ouvrir ou se plier, ou pour mieux dire, en sorte que par leur disposition ou perpendiculaire ou horizontale, elles peuvent ressister au vent, ou lui ceder.

On comprendra facilement par la vûë de la Figure, que de quelque côté que le vent vienne, les aîles de ce Moulin sont faires de sorte, que le vent même les fair ouvrir & plier selon qu'il est necessaire qu'elles resistent, ou qu'elles cedent, pour faire tourner la machine.

Il est aussi facile de voir, de quelle maniere les aîles A. pouffées par le vent, font tourner la meule du Moulin, puisque ces aîles & la meule ont l'axe B. qui leur est commun, & que les unes ne peuvent pas tourner sans l'autre.

### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

MOULIN PORTATIF QUE L'ON place fur une charrette, & quimout du blé, quand on fait marcher la charrette.

### PLANCHE LIX. FIGURE 87.

Es deux rouës de charrette marquées A. & la petite rouë dentée sur champ B. étant solidement attachées à l'efficu C. ne sauroient tourner les unes sans les autres. Ainsi quand la charrette marche, ces trois rouës tournent ensemble, aussi bien que leur essens de la rouë de champ B. faisant tourner la lanterne D. fais en même tems tourner la meule du Moulin, qui est au bout de son axe.

L'on doit remarquer que l'esse ce et attaché aux brancars de la charrette avec des bandes de ser, qui en l'envelopant de tous cocez lui laissent cepandant la liberté de tourner; & que les clous des bandes des routs. A doivent avoir latète fort große, & caillé en pointe de diamans, asin que par la ressistance qu'ils seront a coulet sur le pavé & sur le terrain, les routs puissent tourner plus facilement.



# BROUETTE DE NOUVELLE Invention.

#### PLANCHE LIX. FIGURE 88.

Les Broüettes ordinaires aïant leurs rouës au bout de leur caisse, all arrive que ceux qui s'en servent ont deux sortes de peines. Ils ont la peine de porter tout le fardeau dont elles sont chargées, & la peine de les pousser. Mais celle de nouvelle invention que je propose ici, & que je marque A. aïant A rouë B. dans le militeu de sa caisse, la rouë B. porte elle seule tout le fardeau, qui se trouve alors parragé par égale portion sur son estie de le mancuver qui s'en ser n'a plus d'autre peine que celle de la pousser, encore cette peine qui est la moindre des deux que nous avons remarquées, est diminuée par la partie du fardeau qui est en avant.

Cette methode de placer la rouë dans le milieu de la broüette, n'eft sujette à aucun inconvenient, car l'on pratique dans le milieu de sa caisse une ouverture suffishament grande , pour laisser tourner librement la rouë, & l'on couvre cette ouverture en sorme d'étui avec les petites planches C. & pour ce qui est de la place qu'occupe l'étui C. on peur y remedier, en faisant la caisse plus grande qu'à l'ordinaire.

Avec les brouettes A. Je fouriens que vous ferez le transport des terres, ou de quelqu'autres materiaux que ce soit en moins



Ell x

24-





de tems, & avec moins de monde qu'il ne vous en faudroit en vous servant des broüettes ordinaires; c'est-à-dire, que si pour faire transporter une quantité de terrain proposée avec les brouettes ordinaires, il vous y faut employer vingt hommes pendant vingt jours, il ne vous faudra pas pour cette même manœuvre emploier plus de quinze hommes pendant quinze jours, en vous fervant des brouettes A. ce qui se trouve un avantage de plus de moitié sur les frais & d'un quart sur le tems. On conviendra facilement de cette proposition, pour peu qu'on fasse reflexion, que puisque le manœuvre qui se sert de la brouette A. n'a plus la peine de porter le fardeau dont elle est chargée, on peut augmenter considerablement le fardeau, sans que cepandant il en soit plus fatigué. Ainsi aïant fait la caisse de ces brouettes plus grande que celles des brouettes ordinaires, ce qui est très facile, on les peut charger d'une plus grande quantité de materiaux. L'on compense par là l'effort qui cit menage par la fituation de la rouë B. & pour lors à chaque voïage que le manœuvre fait, il porte une plus grande quantité de terre sans cependant avoir plus de peine.



### MACHINE POUR BATTRE LE Mouton au moien du courant d'une Riviere.

### PLANCHE LX. FIGURE 89.

E Ntre les deux bateaux A. & B. folidement attachez l'un à des alles à fa circonference, afin que les courans de la Riviere la puissent faire tourner; & qui a son axe coudé en sa parite E.

L'on drelle sur ces deux bateaux la Machine du Mouton, comme la Figure le represente; & qui n'est disferente de celler que l'on fait ordinairement pour cet usage, qu'en ce que celle-ci a la roué F. & le tambour G, ces deux pieces F. & G, sont atta chées au même effice n'en de la company de la

A l'égard des cordes de cette Machine, celle du Mouton que nous marquons I, a à l'un de ses bouts le crochet K. & passant par les poulies L. M. vient s'entortiller au tour de la rouë F. & la corde N. étant entortillée par un de ses bouts au tour du tambour G. est attachée par l'autre au coude E. de l'axe de la grande rouë D. cette machine étant disposée de la sorte lorsque vous voulez vous en servir, & que les courans de la Riviere font tourner la grande rouë D. le coude E. de son axe suit son mouvement; & dans le cercle qu'il decrit en s'abaissant depuis son plus haut point d'élevation jusqu'à son point le plus bas, il tire la corde N. & fait faire par consequent un tour au tambour G. & un tour à la rouë F. & la rouë F. en faifant ce mouvement entortille autour de sa circonference la corde I. & lui fait suffisamment élever le Monton O.

Aussi-tôt que ce Mouton est à la hauteur necessaire le crochet K. fe lache, comme nous allons l'expliquer, & ce Mouton en tombant avec rapidité produit son effet sur le pilotis qu'il doit enfoncer. Après avoir vû la manœuvre que fait le coude E. en s'abaiffant, il faut expliquer que lorfqu'il s'éleve depuis le point le plus bas du cercle qu'il décrit en tournant jusques à son plus haut point d'élevation, il lache la corde N. & comme le crochet K. est chargé d'un plomb, & qu'il n'est plus tiré de bas en haut, il descend par son propre poids; & par là faisant detortiller la corde 1. de dessus la roue F, il fait entortiller la corde N, au tour du tambour G. & remet la Machine en état de se relever, comme la premiere fois avec fon Mouton, lequel il racroche au moment qu'il lui tombe dessus.

Ainsi la grande rouë continuant à tourner, les differens mouvemens de la Machine continuent aussi & à chaque tour que cette grande rouë fait, le Mouton s'éleve & tombe une fois sur son pilotis. Il resteroit à dire comment le crochet K. se decroche du Mouton lorfqu'il est élevé, & comment il le racroche lorfqu'il est en bas ; mais la vuë de sa Figure pour peu qu'on l'examine, doit suffire pour le faire connoître. l'ajoûterai seulement que le manche de ce crochet a une boucle, à laquelle un desbouts de la petite corde P: est attachée; & comme cette petite corde attachée par son autre bout à un point fixe, se trouve tenduë lorsque.



le Mouton est à la hauteur necessaire, elle rire le manche du cro-

chet, & lui fait lacher prise,

Ce qu'il y a de très particulier dans cette Machine, c'est que fans l'aide d'aucun manœuvre, elle produit continuellement son effet, au lieu que toutes celles qu'on a inventées jusques ici pour ce même usage, ont besoin d'un grand nombre de personnes pour les faire agir. Celle-ci pourroit travailler nuit & jour sans discontinuer, & paroît n'avoir besoin de main d'homme, que pour la changer d'un pilotis à un autre.

### <u>^</u>

### MACHINE POUR TRANSPORTER

un grand bateau d'un Canal à un autre plus élevé, sans être oblige de le decharger & sans le secours d'une Ecluse.

#### PLANCHE LXI. FIGURE 90.

E grand bateau A. étant arrivé au bout du Canal B. il s'agit de l'élever au Canal C. pour cela on a pratiqué le glacis D. & les plateformes E, des deux côtez du Canal c.

Dans chacune de ces plateformes il y a une espece de cabestan compose de l'arbre F.de la lanterne G. de la grande rouë den-

tée sur champ H. & de l'esseu de cette rouë.

Les cordes de ces deux cabestans étant entortillées au tour des esseux des rouës H. après avoir passé par les poulies I. I. se joignent par les deux poulies K. K. & vont aboutir au crochet L. foli-

dement attaché à la grande roulette M.

Cette grande roulette M. étant faite comme la Figure la represente, & de la grandeur precisement du bateau, on l'enfonce dans le Canal B. pour la placer par dessous le bateau, ensuite aïant attaché au crochet L. les deux cordes dont nous avons parlé, il ne reste plus qu'à faire agir les cabestans, ce qui se fait de cette maniere.

Au moien des baires palées en croix 'dans l'arbre F. quare hommes ou plus, s'il est necessaire, le font tourner & en même tems sont tourner la lanteene G. la grande rouë H. & son essient par là les cordes acrochées à la grande roulette qui suporte le bacau, c'ant entortillées au tour de l'essient des rouis H. Elles tirent le bacau hors du Canal A. & le font insensiblement monter par le glacis D, jusques un peu au dessius du niveau de l'eau du Canal C. d'où par son propte poidsi il descendpar un autre petit glacis dans le Canal C. où il quitte facilement sa grande roulette. M.

L'on comprend facilement qu'avec cette Machine, il n'est pas necessiaire de decharger le bateau 11. pour le faire monter d'un Canal à l'autre; ce qui est très commode & abrege beaucoup le tems de la navigation.



### MACHINE POUR FAIRE monter les grands bateaux chargez, sur une Riviere, sans qu'il soit nicessaire de les saire tirer ni par des hommes ni par des animaux.

### PLANCHE LXII. FIGURE 91.

A quantité d'hommes, de chevaux ou de bœufs qu'il faut pour remonter les grans bateaux chargés sur les Rivieres, causent des frais excessifits, & que l'on pourroit cependant éparence ne servant de la presente Machine. Elle est très simple & peut également produire son este sur toutes sortes de Rivieres & de Fleuves, soit que les courans soitent doux; soit qu'ils soitent appides. Pour faire remonter les bateaux, on n'employe ici que les estirs même des courans des Rivieres; & ce qui est dans l'ufage ordinaire le grand obstacle à surmonter, est ici le mobile de l'execution qu'on se propose.



Sur les bords de la Riviere où vous fouhaitez faire remonter vôtre bateau A. vous enfoncez de distance en distance, & à refus de mouton, de folides pilotis, comme ceux marquez B. à chacun desquels il doit y avoir une bonne boucle de ser, pour y aerocher quand il est necessarie.

L'on attache à l'ordinaire au bateau chargé A. la corde D. que I'on nomme maille, & après l'avoir passée par la grande poulie C. on attache fon autre bout à la poupe du fecond bateau vuide E. ces deux bateaux ainsi attachez l'un à l'autre, aïant leur point fixe ou solide à la poulie de renvoi c. resteroient sur la Riviere fans avancer ni sans reculer s'ils étoient d'égale grandeur, ou pour micux dire, si l'un & l'autre prenoient également d'eau; & certainement celui sur qui les courans de la Riviere seront plus d'effort, fera remonter l'autre. Suivant ce principe incontestable, toute l'attention pour faire remonter le bateau A. doit être à trouver le moïen de faire prendre au bateau E. une plus grande quantité d'eau que n'en prend naturellement le bateau A. dans l'idée de cette Machine, ce moïen est très simple & très naturel. Il ne consiste qu'en la piece F. que nous nommerons aîle , & qui peut selon le besoin s'abaisser dans l'eau, ou s'élever, comme la Figure le fait voir.

Cette aile F, prend plis ou moins d'eau, selon qu'elle est plus ou moins enfoncée dans la Riviere ; & tous les efforts que les courans de la Riviere font far elle repondent à son bateau E. auquel elle est attachée. Ains aiant construit cette aile F. selon les proportions qu'elle doit avoir pour faire prendre à son bateau E. plus d'eau que n'en peut prendre le bateau chargé A. le bateau E. quoique beaucoup plus petit que le bateau A. lorqu'il aura son aile F. abaissée aucunt plus petit que le bateau A. de faire par consequent au moien de la poulle C. remonter le bateau chargé A. jusqu'au pilotis, où sera la poulle C. & lorsque le bateau A. sera remonte au pilotis 5. on l'y attachera ; & il y refettra, en attendant qu'on aié porté la poulie C. au second pilotis ce qui se peut saire facilement, & avec assez de vitesse, en cette maniere.

On commence alors par élever de l'eau l'aîle F. ensuite les hommes qui sont dans le bateau E. le remontent avec aisance jusqu'au pilotis B. en tirant la corde D. à force de bras , ou même, fi l'on veut, avec un cabellan. Aufli-tôt qu'ils y font arrivez, jusqu'au fectordent la poulie C. & la portant par terre jusqu'au fecond pilotis B. ils l'yacrochent, & commencent à s'en fervir, pour y remonter premierement le bateau E. & enfuite pour que le bateau E. en redécendant, comme nous l'avons expliqué, faffe remonter le bateau chargé A. de cette façon avec peu de perfonnes, peu d'embarras, & avec bien moins de depenfe, on fera remonter fur les Rivieres, les plus gros bateaux chargez; & dans les endroits où l'on ne trouvera pas de pilotis, l'ony pourra fujble au moien de deux ancres, qui ferviront l'une après l'autre.

### 

### MACHINE POUR FAIRE

avancer un baseau à force de rames, avec beaucoup de visese, & Sans y emploïer beaucoup de rameurs.

### PLANCHE LXIIL FIGURE 91.

L faut placer aux deux côtez de vôtre bateau, les deux rous?

A. & B. que l'on aura garnies de plusieurs aîles, comme la Figure le represente. Ensuite lorsque vous voudrez faire marcher vôtre bateau, vous serez tourner à force de bras par deux ou par quatre hommes au plus, els rous sa u moien de leurs manivelles, Les aîles se fuccedant continuellement les unes aux autres sur la surface de l'eau, & faisant des efforts continuels, elles feront avancer le bateau avec beaucoup de vites le.

Si la force des quatre hommes ne suffic pas., pour l'execucion de cette idée, l'on pourra facilement y suppléer en ajoûtant à l'axe des manivelles un pignon, & à l'axe des roûtes A. & B. de secondes rouës dentées, les dens de ces secondes rouës seront engrenées par celles des pignons; & pat là l'on diminuera de beaucoup



beaucoup l'effort, que demanderoient ici les manivelles, pour faire tourner les grandes rouës A. B. & en même tems leurs aîles.

### 

## MACHINE POUR FAIRE

remonter un bateau contre le courant d'une Riviere, sans le secours de personne, & sans voile.

### PLANCHE LXIII. FIGURE 93.

A Ux deux côtez du bateau A. l'on place les deux routs B, B, C, qui ont des ailes autour de leur circonference , B, qui ont leur axe doublement coudé , comme en D. B, en B, chaque coude de ces deux axes , paffe dans de groffes boucles, qui font au bour des longs harpins ou fourchettes recourbées F. C.

Lorsque le bateau en cet état est sur l'eau, la rapidité des courans de la Riviere fait tourner les rouës B. & C. à cause des alles qu'elles ont à leur circonfèrence; & ces rouës en tournant, failant faire différens mouvemens aux coudes de leur axe, les longues perches ou croes F. G. suivent ces mouvemens & par là produisent l'effet proposé, & que nous allons expliquer.

Les courans de la Riviere allant du câté que marque la fleche & faifant tourner les rouës B. & C. dans le fens qu'on doir fe figurer; à chaque tour que cet rouës font, les coudes de leur axe marquez D. & E. pouffent tantôt leurs harpins au fonds de l'eau & tantôt les retirent. Ainfi l'on comprendra facilement, que lorsque ces harpins font pouffez au fonds de l'eau fur le terrain, ils doivent necessairement pouffer à leur tour le barcau, & le faire remonter contre les courans; & que lorsque ces mêmes harpins sont retirez par le mouvement successif des coudes, ils s'avancent de quelque distance en se trainant sur le terrain du sond de l'eau, où leur pesanteur les retient; & ils s'avan-

### Description du Cabinet

66

cent coûjours, comme on peut le remarquer, en remontant la Riviere. De cette maniere il y a toùjours de chaque côté du baccau un harpin qui fait effort, & qui butte contre le terrain, & contre le batteau, & un harpin qui s'avance au fonds de l'eau contre le courant; lorsque le harpin F.fait effort, le harpin G. s'avance, & lorsque celui-ci à fon tour fait effort, le harpin F. s'avance de même.

La rapidité des courans de la Riviere continuane à faire tourner les rouës B. & C. le manege des harpins F. G. continue auffit,
& fait par confequent remonter le baceau. Il eft vrai qu'il peut
fe rencontrer lei des inconveniens. L'inegalité des fonds de
la Riviere, & de la qualité du terrain féroit, par exemple,
un oblîtacle ; mais auffi on ne propose cette Machine, que
comme une idée qui peut conduire les curieux à l'execution
d'une plus parfaite, en fuivant le même principe, qui de lui même peut avoir quelque chose de bon.









# DIFFERENTS MODELLES DE PONTS DE BOIS

MODELLE D'UN PONT DE bois fait d'une seule Arcade, qui peut avoir 140. pieds de corde ou de longueur.

PLANCHE LXIV. FIGURE 94.

A vuë du modelle de ce Pont peut suffire pour en faire connoître l'artifice, sans qu'il soit besoin d'autre explication. Ainsi je me contenteray de dire qu'il faut que les naissances de son arcade soient bien solides ; je veux dire, qu'il s'aut que le terrain des bords de la Riviere, sur lesquels l'arcade doit buter, soit de part & d'autre de rocher ou qu'il soit fortisé par une bonne massonnerie.

Suivant la largeur dont on voudra faire ce Pont, on compofera son arcade de trois, de quatrer, ou de cinq range de poutres qu'on fera butter les unes contre les autres, comme on le voire à celles marquées A.B.C.& sur chacun de ces rangs composée. Le trois poutres, on mettra deux autres poutres semblables à celles D. & E. qui éant plus longues que les premieres, se butteron parlle milleu de l'actade. Toutes ces différentes poutres seront liées ensemble de routes parts par des bandes & des chevilles de ser, & par de bonnes traverles, en la maniere que le modelle le represente, & les traverses des obez étant fortifiées par d'autres pieces de bois qui les croisent, elles pourront encore servir non seulement de garde sou au pont, mais elle serviront encore pour soutenir son couvert, si l'on souhaitte y en faire un.



# MODELLE D'UN AUTRE PONT de bois, fait d'une seule arcade.

PLANCHE LXIV. FIGURE 95.

Suivant ce modelle le Pont que je propose peut être horisonmuss seront plus aises, que celles des Ponts ordinaires. Les principales pieces qui servent à sa construction, sont les aquare marquées A. B. & les deux marquées C. D. celles marquées A. B. doivent avoir leur apui fixe & solide aux deux bords de la Riviere aux joints A. A. & doivent butter l'une contre l'autre aux joints B. B. on elles entrent dans des entailles pratquées au bout superieur des pieces C. D. ensorte que l'on peur regarder ici les pieces C. D. comme les cless de l'arcade, ou de l'espece de voute formée par les poutres A. B.

Ces pieces de bois C. D. font perpendiculaires, & liées l'une à l'autre par leurs deux bours à la diffance de la largeur du Pont, au moien des traverses E. F. & ces dernieres traverses, c'est-àdire, celles marquées F. font entaillées dans les pieces C. D. & servent à appuire les pourtes G. H. que l'on peut placer horifontalement, & sur lesquelles l'on doit mettre les planches du Pont.

Il faut que routes ces differentes pieces soient solidement affemblées avec de bons liens de fer; & fi l'on ne trouve pas des pourres assez longues pour faire les pieces A. B. on en peut joindre deux ensemble par leur bout, & les fortifier par de bonnes envelopes de bois, & par des bandes de servier.

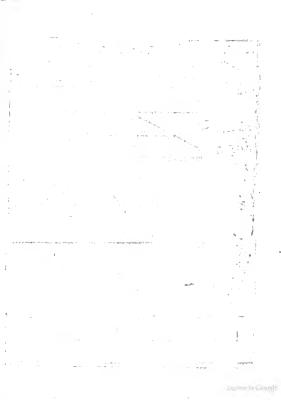









#### PLANCHE LXVI

La Figure 96. 97. 98. 99. 100. & 101. n'ont pas besoin d'être expliquées, ce sont differentes saçons d'entailler des pieces de bois, & de les assembler solidement, pour servir à construire des Ponts, ou pour faire les cintres des grandes voutes, ou bien pour faire des planchers dans de grands apartements.

Parmi le nombre des modelles que je propose ici , les curieux pourront choisir ce qui conviendra le mieux à la situation des lieux, & à la nature des bois qu'ils auront à emploïer.



MODELLE D'UN PONTON ou bateau portatif, pour jetter promptement un Pont sur une Riviere peu large.

#### PLANCHE LXVII. FIGURE 102.

'On peut se servir très utilement de cette machine, pourveu que la Riviere que vous voulez faire passer à vos troupes, n'aïe pas plus de 40. à 45. pieds de largeur. Elle consiste au ponton A. qui est garni des trois portions de pont marquées B. C. & D. Ces trois portions de pont, sont unies ensemble par les charnieres E. & F. de maniere que par là il se forme une efpece de pont levis double, que l'on peut élever & abaisser se-lon les besoins par les cordes G. & au moien des poulies doubles. qui font aux bouts superieurs des pieds droits H.

La portion de ce pont marquée C. qui se trouve celle du milieu, peut au moïen du pivot I. se mettre en deux sens sur le ponton. Elle y est en long, pour occuper moins de place, lorsque le ponton est en marche : & on la place en travers sur le ponton , lorsqu'on veut former le pont. Les deux autres portions B. & D. se replient l'une sur l'autre, & tolijours sur celle marquée I iii

C. & à cet effet les charifieres de la portion marquée D. font plus élevées que celles de la portion marquée B. Toutes les pieces de ce pont, & celles que l'on peut y ajoûter, pour le rendre plus folide, de même que le ponton ou bateau A. font chargées fui une charette d'aquater coués, qui elf faite à cet ufage, coamne la Figure la reprefente, & fur laquelle on peut facilement transporter la Machine d'un lieu en un autre.

Lorsqu'on veut s'en servir, il n'y a qu'à jetter le baceau A. B'eau, l'arrêter au milieu de la Riviere avec des ancres, ou autrement, & après avoir dresse les pieds droits H. & après avoir passe dans s'es poulies les cordes G. on éleve, & on abaisse le portions depont B. & D. & On forme un pont de la largeur de la

Riviere.

Touc cette manœuvre se fait en sort peu de tems. Ains l'on peut avec cette Machine derober facilement si marche, & la construction d'un pont; & y faire passer des troupes pour sur prendre les ennemis, ou pour telle autre expedition , que l'on jugera à propos.



AUTRE MODELLE DE PONTONS, pour jetter un pont sur une Riviere peu large.

PLANCHE LXVIII. FIGURE 103.

Es baceaux qui composent le pont que je propose ici sont gure. On peut en mettre plus ou moinsà l'eau, selon la largeur de la Riviere; & on les place avec des ancres à une distance les uns des autres, proportionnée à la partie de pont, dont chacun en particulier est chargé; c'est-à-dire, que le bateau A. doit étre éloigné dus bord de la longueur du pont-levis B. & que le bateau C. doit étre éloigné du premier de la longueur de la portion de pont marquée D, & ansil les uns des autres. Tous ces différens





bateaux étant placez dans la largeur de la Riviere, & se trouvant chacun solidement arrêcés avec des ancres dans l'endroit où ils doivent être, ilne reste plus pour former le pont que d'en élever les différentes parties, & puis les abaisser, comme nous l'avons dit dans la precedente Machine; & pour que ce pont soit plus solide, on met à chaque bout des portions qui le composent, des crochets de ser qui les lient ensemble.

Si les portions de pont, dont nous venons de parler, & qui font faites en especes de pont-levis, sont trop pesantes, & qui on ne puilse pas facilement à force de bras les elever & les abaisser, felon qu'on le sonhaitte; on pourra se servir de la Machine marquée E. que l'on placera au sonds des bateau, & qui facilitera beaucoup cette manœuvre.

#### 

AUTR E MODELLE DE PONTONS, pour paßer le fossé d'une place assiegée, pourveu que l'eau dont il est rempli soit dormante.

#### PLANCHE LXXI. FIGURE 104.

Ans les fieges des places, où la fituation ne permet pas d'él'on peut mettre en ufage la presente Machine, au moien de laquelle on pourra passer le fosse, pour aller attacher le mineur, ou pour monter à l'assu.

Les bateaux ou pontons que je propose pour cet esset sont garnis de roulettes, comme la Figure les represente; & dans le transport qu'on en fait, on les met de deux en deux l'un sur

l'autre.

Lorsqu'on veut s'en servir, on les assemble à la tête de la tranchée; ensuite à mesure qu'on les met à l'eau, on les attache bout à bout les uns aux autres, & l'on les pousse du cété de l'efeatpe où l'on veut qu'ils aboutissent. Les premiers bateaux mis

à l'eau, sont poussez par les seconds, les seconds par les troisse-

mes, ainsi successivement ils forment un pont sur le fosse de la longueur necessaire.

Les roulettes dont ces bateaux sont garnis, ne servent pas seulement pour les transporter d'un lieu à un autre; elles aident encore beaucoup, lorsqu'on veut les mettre à l'eau, ou lors qu'on veut les en retirer; pourveu neanmoins qu'on pratique un glacis à la décente du fosse, ce qui n'est pas difficile.

Et ce glacis une fois fait, les ouvriers que vous emploïerez à la construction de ce pont , pourront travailler dans la tranchée à couvert du feu des assiegez, & pourront sans se beaucoup exposer pousser, même en plein jour, leur bateau à l'eau; sur tout s'ils sont savorisez par un seu superieur de la part des as-

liegeans.

Cependant il est plus à propos de profiter de l'obscurité de la nuit pour faire cette manœuvre; parce qu'alors l'ennemi y peut apporter moins d'obstacles, & que même le pont étant fait pendant la nuit, on est en état au point du jour de surprendre l'ennemi, ou d'agir avant qu'il aïe le tems de rompre vôtre pont.

#### <del>\_</del>

MODELLE D'UN PONT DE corde, pour faire passer à de l'Infanterie une Riviere peu large.

### PLANCHE LXX. FIGURE

C'Il s'agit de passer une Riviere peu large pour une occasion I presse, & qu'on n'y puisse pas transporter commodement les agrets qui sont necessaires à la construction des ponts ordinaires on pourra se servir de l'idée que je donne ici , laquelle ne demande pour être executée, que la precaution de porter avec soi les deux grosses cordes ou cables marquez A. & B. tout le reste







se trouvera facilement sur les lieux, puisqu'il y a peu d'endroits, où il n'y aie à portée quelque maison, & que la demolition d'une scule fournira suffilamment cour ce dont on a besoin. Les pourres & les solives de la maison qu'on demolira serviront à faire une ou deux especes de radeaux, qui feront le même esse, que le bateau marqué C. & qui soutiendront les cordes A. B. on trouvera aussi dans cespieces dequoi faire les pieux D. E. & le cabestan F. & les ais des planchers, serviront à faire les planches du pont, qui sont celles que l'on marque G.

En voiant la Figure, on comprend affez, comment on attache les cordes A. & B. aux pieux D. & E. comment elles font foutenuës par le bateau ou le radeau C. & encore comment on peut faire qu'elles foient bien tenduës avec le cabellan F. Ainfi pourveu qu'on aye la precaution, comme nous l'avons dit, de pourveu ges groffes cordes A. & F. on pourra facilement & en peu

de tems construire le pont proposé.

#### 

MACHINE POUR SURPRENDRE une place ennemie, qui auroit pour fosé une Riviere peu large.

PLANCET TYXI FIGURE 106.

"A Quelque lieu au dessus de la place qu'on veut surprendre, l'on fait construire secrettement un ou plusseurs bateaux semblables à celui marqué A. on garnit chacun de ces bateaux des deux ponts-levis marquez B. & C. & de la grande eschelle ou escalier D. le tout solidement atraché au bateau, & souremu par les pieds droits E. au bour superieur desquels il y a des poulies. Le bateau étant en cet état, le pont-levis B. levé perpendiculairement, & sel pont-levis c. baisse de même perpendiculairement, on le fait descendre pendant la nuit jusqu'à l'endroit de l' l'enceinte de la place, que l'on a reconnu propre à tenter l'entreprisé. L'on arrêteen cet endroit au milieu de la Riviere le bateau A. avec des ancres enfuite au moien du Tour ou petit cabeflan F. & des cordes G. qui palfent dans les poulies des piechs droits E. Von abailfe le pont-levis G. B. fur la contrescarpe, & l'on éleve le pont-levis G. fur le rempart où ce dernier s'atrache par les crochets defer H. De cette maniere l'on peut jetter en peu detens autant de ponts sur la petite riviere qui fert de fosse à la place, que l'on aura construit de bateaux semblables à celui marqué A. & les troupes chargées de cette expedition, que l'on aura fait approcher de la place, pourront facilement y être introduites, & surprendre l'ennemia u point du jour, avant qu'il aie le tens de se reconnotitre.



### MOYEN DE CONSTRUIRE UN pont de baseaux, pour passer une Riviere en presence des ennemis.

#### PLANCHE LXXII. FIGURE 107.

Le long du bord de la Riviere où vous êtes les Maîtres, vous pouvez à la faveur d'un broüllard ou de la nuit, faire confruite fans être inquietté, vôtre pont de hareaux, comme la Figure A. B. le reprelente ; & de diffance en diffance devant chaque bateau, vous plantez les gros pieux C. autour desquels on entortille de longues cordes, attachées par un de leurs bouts aux bateaux. Au bout B. de vôtre pont, l'on pratique une espece de pont levis D. quia à ses côtez, lorsqu'il est levé, des parapets crenelez à l'èpreuve du monsquet.

Vôtre Machine étant en cerétat, lorfqu'au point du jour vous des Moufquetaires d'élite, autant qu'il y en peur contenir; & furrout dans celui où est attaché le pont-levis D, vous metrez encore un ou deux hommés, ou plus s'il en faut à chaque corde des picux. Enfuire pour traverfer la Riviere; vous jettés vôtre pont-







tout entier, & tout à la fois, de la maniere dont je vais l'expliquer.

Les hommes qui sont aux pieux C. lachent petit à petit les cordes qui y sont entortillés, & les lachent à mesure que le courant
de la Riviere fait éloigner de vôtre bord le bout du pont marqué B. & comme toutes les parties de ce pont, sont bien attachées les unes aux autres fur les bateaux, & queces bateaux sont
tenus également en raison par les cordes des pieux, qui ne sont
tenus également en raison par les cordes des pieux, qui ne sont
lachées qui dy propos ; le pout, comme i let facile de le voir par
la Figure, traverse tout à la fois & tout entier la Riviere; &
dans le moment qu'il l'a traversée, les Soldats cachez dans les
différents bateaux en sortents; abattent le pont-levis D. sur le bord
où sont les Ennemis, & sans leur donner le tems de se reconnostte, ils les chargent brusquement; & sont bientôt souteuss par
les autres Troupes, qu'on envoie facilement à leur secours au
moien de ce pont.



# MOYEN DE CONSTRUIRE EN peu de tems un pont de pilotis pour une expedi-

peu de tems un pont de pilotis pour une expedition militaire.

#### PLANCHE LXXIII. FIGURE 108.

L'On peut le servir du mozen que je propose ici, dans les endroits où l'on ne peut pas avoir assez de baseaux pour conftruire un pont, & où cependant l'on peut trouver suffisamment

de bois pour faire des pilotis.

Les pilotis A. font affemblez de deux en deux, par les travérfes faites en especes de chassis a. & passen tibrement dans les rous qui sont pratiquez aux bouts des traverses. Ces pilotis doivent être armez, s'il est possible, à leur bout inférieur de pointes de fer, & garnis à une hauteur convenable d'un rebord de placeaux, qui les empeche d'ensoncer dans le sable plus qu'il n'est, necessaire.

#### 76 Description du Cabinet

re. Ils doivent auflièrre percez de plusfeurs trous de dislance, en dislance à leur bout superieur, comme la Figure le represente. L'on prepare de cette maniere plus ou moins de ces pilotis, selon la longueur dont le pont doit être, & felon qu'on souhaitte le faire folide; & pour placer ces pliotis, il faut au moins un bareau, s'ut lequel vous les chargez, & les portez à l'endroit de la rivière, où l'on doit les enfoucer. Le bateau y étant artivé, l'on drefie les traverses & les pilotis, & l'on enfonce ces derniers à force & jusqu'à refus de maille; enfuire no passe dans les trous praciquez à leur bout superieur, des chevilles de fer qui supportent les traverses B. & l'on place sur ces traverses les poutres, qui forment les arcades du pont.

# THE STATE OF THE S

### MOYEN DE CONSTRUIRE UNE

espece de radeau fait avec des tonneaux, pour paser une Riviere en presence des Ennemis.

#### PLANCHE LXXIV. FIGURE 109.

I Ly a des occasions dans la guerre, ou faute d'avoir des bateaux pour passer les Rivierés, ou se trouve embarrasse, ou bienl'on ne squroit tenter certaines entreprises de consequence, qui reussiriour, si l'on ne manquoit passer, es secoure

Dans ces cas de necessité, l'on peut se servir du radeau que je propose ici, pour la construction duquel on trouve persque per tout ce qui luir est necessaire, c'est à-dire; quelques pieces de bois & des tonneaux. Ce radeau marqué A. est composé des tonneaux vuides B. qu'on a eu soin de relier, & de bien boucher de tous les côtez, & qu'on a a ssemblé & attaché avec des cordes aux pieces de bois C. lesquelles sont saites en forme de grille, comme la Figure le represente. Si l'ennemi est de l'autre eôcé de la Rivière & qu'il soit en état de disputer le debarquemente.







aux Troupes que vous mettez sur ce radeau; vous y ajoûtez les petits pont-levis crenelez D. qui servent de parapet; au travers desquels vos Soldats sont seu, & qui les couvrent jusqu'au moment qu'ils les doivent abaisser pour prendre terre.

Vôtre radeau étant conftruit de cette maniere & garni des gouvernails E, vous l'attachez à un des bouts de la Roipue corde F, qui est arrètée par son autre bout à un point fixe au milieu de la Riviere avec un ancre ou de quelqui autre façon. Aine fe radeau aidé de ses gouvernails peut facilement traverser d'un bord à l'autre, au moien du courant de la Riviere, à la façondes ponts volants.

Le feu de vos Soldats & celui de l'artillerie que vous pouvez avoir fur vôtre bord, favoriferont le debarquement. Vous ferez paffer tour à la fois une troupe affez considerable pour forcer les Ennemis; & même suivant les besoins, vous pourrez jetter à l'eau plusfeurs de ces machines qui en abordant ensemble seront un plus grand effort.

#### 

AUTRE FACON DE RADEAU que l'on peut transporter demonté sur une charrette jusqu'au lieu où l'on veut s'en servir.

PLANCHE LXXV. FIGURE 110.

E radeau est composé comme le precedent de plusieurs pieces de bois ou solives, & de quelque tonneaux vuides & bien relize. I es solives A, sont taillées de façon qu'en les assemblant les unes avec les aurres, elles forment une épece de grille de la grandeur dont vous soluhaitez faire le radeau & de la Figure dont on la represente ici. Cette grille se monte & se demonte facilement. Lors qu'elle est demontée, on en peut charger toutes les pieces sur la charrette B. & lorsqu'elle est monte, on la rend solide avec de bonnes chevilles de bois ou de ser, X iij dont on garnit l'assemblagé de ses parties. Dans les disserens entredeux de cette grille, sur tout dans ceux qui sont à ses extremiez, l'on y attache avec des cordes les tonneaux c. & comme ces entredeux de grille en forme quarrée sont de la longueur des tonneaux, mais moins large que leur diametre, toute la grille porte environ fur le tiers de la circonference des tonneaux; & cette partie de circonference ne debordant pas l'épaisseur des solives A. rien n'empeche qu'on ne puisse plancher la grille à son côté superieur avec les plateaux D.

On peut auffi ajoûter l'echandes ou garde four F. aufquels on attachera le gouvernail F. & les rames G. Enfuite afant jetré à l'eau ce adeau, on s'en fervira felon les befoins, ou pour taire paffer la Riviere à un detachement des troupes, ou pour tranfporter d'un lieu en un autre ce que l'on voudra, avec autant de

sureté & de facilité, qu'on le feroit sur un bateau.

Quoiqu'il n'y ait point de Planche L XXV I. il ne manque rien , & les Figures se suivent dans leur ordre. Cette meprise vient du Graveur, qui a mis le nombre L XXV I I, à la Planche qui devoit être marquée L XXV I.

#### 

MOTEN DE CONSTRUIRE UN pont avec des tonneaux, pour passer un canal, ou une petite riviere, en presence des ennemis.

#### PLANCHE LXXVII. FIGURE 111.

Our le bord du Canal du côté où vous ètes les maîtres, & sur faires construire le pont A. de la longueur necessaire, c'est-à-dire, aussi long que le Canal est large.

Vous composez ce pont 1º. des longues pieces de bois ou poutres B. C. qui sont assemblées avec les traverses D. & les montans







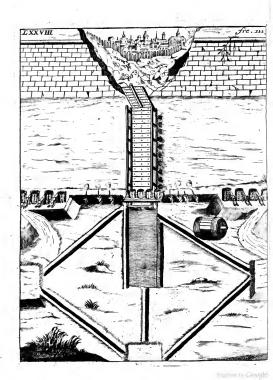

E. 19. des tonneaux F. qui font placez dans les entredeux des poutres B. & qui y font attachez par les efpeces de pivots marquez G. 39. des planches H. qui font cloudes fur les poutres C. & 49. du pont-levis L. qui est crenelé, & que l'on place au bout de la Machine du côté qui regarde l'Ennemi.

Les tonneaux F. font atrachez au poutres B. avec leur pivot G.
en forme de rouleaux, afin qu'on puillé jetter avec plus de facilité toute la Machine dans le Canal, lors qu'il en est tems; &
le pont-levis I. que l'on fait à l'epreuve du mousquet, fert à
couvrir les Soldats qui sont sur le pont, jusqu'à ce qu'on jugepropos de l'abbattre, pour paller, & pour charget l'Eunemi.

L'orsque cette Machine est construite, & que vous voulez vous en servir, vous la poussez d'un bout de Canal à l'autre, au moien des cordes K. L. M. & au moien de la pousse N. & du cabes-

tan O

Toutes ces cordes étant difposses, comme la Figure le reprefente, celle marquée K. étant attachée par un de les bouts à un ancre, qui est fixe au milieu du Canal; & celle marquée M. qui passe par la poulle N. étant attachée au bout P. du pont; & entortillée au cabestan O. Ton fait toutner à force de bras le cabestan; & à mesure qu'il toutne; & qu'il entortille la corde M. il pousse le pont dans l'eaue, & lui fait traversée le Canal.

# 

AUTRE MOTEN DE JETTER un pont de tonneaux sur le fosé d'une place assiegée, pour monter à l'assaut.

PLANCHE LXXVIII. FIGURE 112

Le corps de cette Machine étant semblable à celui de la precedente, je n'en repete pas l'explication. Je dis seulement, qu'on peut s'en servir dans les sieges des places, qui ont leurs sosse pleins d'eau, & qu'on le construit sur le bord de la contrescarpe, lorsqu'on s'en est rendu le maître, & lorsqu'on s'y cil logé. Il faut autant que l'on peut tacher de derober la connoissance de ces ponts volans aux assiegez; & pour cela, de même que pour y travailler avec plus de sureté, l'on doit couvrir la large tranchée où vous les construisez par des blindages & par de bons épaulements.

Aussi-tôt que la breche est pratiquable, & que vôtre pont est en état d'ètre jetré à l'eau, vous le faites pousser à force de bras dans le sossi en vous ly faites jetter de la maniere, denn je l'ai expliqué dans l'article precedent; & l'aïant poussé jusqu'au pied de la breche, vous y abattez le pont-levis 1. & sans perdre tems vous faites monter à l'assance.

## 

MACHINE POUR JETTER DES Grenades plus seurement, & beaucoup plus loin qu'on ne les peut jetter avec la main.

### PLANCHE LXXIX. FIGURE 113.

Ans le terreplein d'un bastion, ou du long la courtine, du pluseurs de ces assissées de les assissées sont leur attaque, on peut placer pluseurs de ces Machines propres à jetter des grenades; qui étant très simples couteront peu à construire, & serviront cependant beaucoup, y pour interrompre ou pour retarder les ouvrages des Ennemis.

Cette Machine n'est proprement qu'une bascule, qui est gannie à son bout .d. du crochet B. & d'une caillere capable de contenir une ou deux grenades, ou d'avantage si l'on veut; & qui est encore garnie à son bout C. d'une caille, que l'on peut charger de terre ou de pierres, plus ou moins, s'elon qu'il est neceslaire. Cette bascule est placée sur le pivot D. entre les deux piliers droits E.F.

Lorfqu'on





Lorsqu'on veut se servir de cette Machine. l'on abbaisse le point A. de la bascule jusqu'au gros piquet quarté s. cequi se fait facilement, malgré le poids dont la caisse c. est chargée, au moien de la corde H. & du Tour à manivelle I.

La bascule étant dans cette situation, c'est-à-dire, quasi horisontale, son crochet B. s'arrête à une detente qui est pratiquée au piquet G. quand il y est arrêté, on détache la corde H. qui devient inutile, & qui pourroit empêcher l'execution de la Machine; & l'on garnit la cuillere A. de ses grenades, ensuite on met le feu aux fussées de ces mêmes grenades; & sans perdre rems, on lache la detente du piquet G. Alors le crochet B.ne retenant plus le bout A. de la bascule, elle fait son jeu en liberté, c'est à-dire, que le bout C. de la bascule étant considerablement plus chargé que le bout A. celui-ci fait avec vehemence le trajet depuis le point G. j'usqu'au point K. où il est arrêté par l'espece d'arbalete de corde marquée L. Ainsi par ce mouvement semblable à celui des frondes, le bout A de la bascule jette les grenades qui sont dans sa cuillere, plus ou moins loin selon que la caisse C. est plus ou moins pesante; & les jette certainement bien plus loin qu'on ne les peut jetter avec la main.

En supposant que les grenades que l'on veut jetter aux Ennemis, ont été faites dans des moules d'égale grandeur, qu'elles font chargées de la même quantité de poudre, & qu'elles font par consequent toutes de même poids, je dis que cette Machine les jettera toûjours très furement dans le même endroit, parceque son effort sera toûjours égal , & que suivant ce principe incontestable, aïant pris vos mesures pendant le jour, vous pouvez incommoder les Ennemis pendant toute la nuit sans les voir; & vous les empêcherez d'avancer leurs travaux. Si par les épreuves que vous ferez pendant le jour, vous voyez que vos grenades ne vont pas assez loin, vous chargez d'avantage la caisse C. de la bascule. Si elles vont trop loin , vous la dechargez ; & pour les faire aller, ou plus à droit, ou plus à gauche, vous braquez facilement vôtre Machine, en faisant changer de place aux pieds droits E. F. Ainsi aïant remarqué pendant le jour où est la tête de la tranchée des Ennemis, & les endroits, où vous jugez qu'ils doivent faire quelque ouvrage, vous y jettez pendant toute la nuit des grenades, & yous les empechez de travailler.



# MOTEN DE DECOUVRIR LES

travaux des Ennemis.

#### PLANCHE LXXX. FIGURE 114.

Ans une place affiegée, lorsque les Ennemis se sont rendusmaîtres du chemin couvert, & de tous les dehors, & qu'ils ont ruiné par leurs canons vos flancs & vos parapets, vous ne scauriez sans beaucoup de risque, decouvrir les Ouvrages qu'ils font pour passer le fosse. Comme il est cependant très important que vous en foïez informé, vous êtes souvent obligé de sacrifier de bons sujets pour les envoier à la decouverte. Ces bons sujets font toûjours rares, fur tout à la fin des fieges ; & comme il faut qu'ils s'exposent à tout le seu des paralleles des assiegeans, pour s'acquiter de leur commission, il arrive souvent, ou qu'ils y font tuez, ou que la peur les empeche de voir les objets tels qu'ils font ou de se donner le tems de les suffisamment examiner ; ils yous font de faux rapports; & si leurs raports sont sidelles, il faut convenir qu'ils vous coutent très cher. C'est donc pour se precautionner contre les inconveniens de cette situation, que Monsieur de Serviere a imaginé la presente Machine.

Du long le rempart du côté de l'attaque l'on creuse les puis fecs marquez A. dans lesquels on place les deux arbres ou longues pieces de bois B. C. de maniere que la piece B. soit solidement arrêtée par son bout inferieur, au terrain du sonds du puis, & par son bout superieur, aux croisées E. & que la scoonde piece de bois C. soit libre, & puisse s'elever & s'abaisser à coulis tout le long de la premiere; ce qui se fait au moien de ce que la piece C. est garnie à son bout inferieur, du curseur D. de ce qu'elle passe librement dans l'ouverture du milieu de la croisce E. & au moien de ce qu'elle est tirée de bas en haut par la code G. qui est attachée à son bout instrieur, & qui passant par la





poulie H. est tirée elle-même à force de bras par des Soldats.

Au bout superieur de la piece de bois C. l'on place la guerite I. que l'on a fait à l'epreuve du mousquet, & dans laquelle on fait entrer l'Ingenieur, qui veut decouvrir les travaux des Ennemis. En élevant comme j'ai déja dit, à force de bras la piece de bois C. on eleve en même tems l'Ingenieur dans sa guerite, & la piece de bois C. étant longue, on l'éleve suffisamment; pour qu'il puisse decouvrir presque toute l'étendue du fosse. Quand il est élevé au plus haut point, il regarde à loisir sans beaucoup risquer, ce qui se passe, à travers les petits crenaux de sa guerite, qui le garantit des coups de mousquet; & lorsqu'il a suffisamment examiné toutes choses, il fait le signal dont on est convenu, & on le descend, en lachant la corde G. l'on peut se servir de cette machine, autant de fois qu'il est necessaire d'avoir des nouvelles des Ouvrages des affiegeans; & celui qui s'en ser , ne risque que le canon ; ce qui n'est pas la centiéme partie du risque, auquel il s'exposeroit, s'il avoit à craindre le seu de la mousqueterie. D'ailleurs les Ennemis n'étant pas precisement informez de l'endroit où sont construits vos puis, ils n'ont pas leurs pieces de canon braquées contre la Machine, lorsqu'elle est élevée & qu'elle paroît; & quand il les auroient, il faudroit que le Canonier fut bien habile & sa piece bien juste pour donner dans le petit espace de la guerite, & de l'arbre qui la soutient.

L'on peut ajoûter à cette machine le contrepoids K, qui en facilitera l'execution, à cause que sa coude étant attachée au bout inferieur de la plèce de bois c. de passant par la poulie L, tirera toûjours de bas en haut la piece de bois C, de cette maniere un

ou deux hommes suffiront pour la faire agir.





invention.

#### PLANCHE LXXXI. FIGURE 115.

TE nomme Claydas, ce que dans les places de guerre on apelle communement barrieres, ou portes treilliffees des ouvrages avancez, & des coupures, que l'on pratique au glacis, pour entrer dans le chemin couvert, ou pour en fortir. Le Claydas A. que je propose ici , n'est different de ceux dont on se sert communement, qu'en ce qu'il est garni de la fraise B. de laquelle je précens qu'on peut tirer une grande utilité. Car elle éloigne l'Ennemi; au lieu que les Claydas qui n'ont point cette fraise, ne couvrent pas plus les affiegeans, que les affiegez, quand ils sont attaquez; & que les Soldats qui veulent les enfoncer, y font leurs efforts. Alors ceux qui s'attaquent de près-à-près, & qui n'ont entre deux, qu'un Claydas simple, n'en tirent pas plus d'avantage les uns que les autres. Ainsi un des points essentiels dans la defence de toutes fortes de fortifications étant de retenir le plus que l'on peut l'Ennemi à une certaine distance, & de lui donner à cette distance où il peut essurer rous vos comps, des obstacles à surmonter; la fraise que je propose d'ajoûter au Claydas, retiendra l'Ennemi à la distance requise, & pendant qu'il s'occupera à la rompre à coups de hache, les affiegeans lui feront esfuïer leur feu, & même leurs coups de pique & de halebarde.

Afin que la fraise B. de ce Claydas A. n'embarrasse point lepassage, lorsqu'il est question de louvri; on pratique une enstaille horisonale dans le glacis des deux côtez du passage; & comme le Claydas s'ouvre à deux batans, les deux portions de ses fraisses trouve leur place dans ces entailles, & le cheminreste unssi libre, qu'avec des Claydas ordinaires; & celui-ci s'ouvre & se ferme aussi promprement & avec la même facilité, que les

autres.

Continue





#### 

# BARRIERES PORTATIVES.

#### PLANCHE LXXXII. FIGURE 116.

L Orsqu'on fait la guerre dans des païs de montagnes, ou dans des lieux coupez de hayes vives, & de sossez larges & profonds, il se rencontre bien des occasions, où les Ennemis ne peuvent vons attaquer que de front, & par un seul chemin.

Dans ces situations merveilleuses pour la desensive, si l'on saite terrain malgré la superiorité du nombre des Ennemis ; & parmi les différens moiens qu'on peut mettre en usage pour se bien désendre, on pourra se servir des Machines que je proposé cic. Elles sont composées de plusieurs barrieres palisladees & fraisées, sémblables à celle marquée A lesquelles vous placez dans la largeur du chemin , par où les Ennemis viennent à vous. Elles sont construites de maniere qu'elle peuvent se lever & s'abailléer sur l'espece de chassis B. selon que vous en avez bessoin.

Lorsqu'il est question de lever ces barrieres, elles sons soutemuës droites au moien des barres C qui leur son attachées par un de leurs bouts avec des boucles de fer, & qui les buttent par leur autre bout contre le chassis £, où il y a des entailles pour les retenir; & s'il faut abbaisser ces barrieres sur leur chassis, on le fait facilement, en ôtant les barres C qui les soutenoient. A l'égard de la fraise D. elle est composée, comme l'on voit, de pluseurs demi-palissades attachées par leur gros bout avec des chevilles de ser mouvantes, au milieu & dans les entredeux des grandes palissades £, en sorte que lorsque les barrieres sont clevées, ces demi-palissades se baissen delles-mêmes horisontalement, & presentent leur pointe du côté de l'Ennemi. Elles sont soutenués dans cette situation par la traverse F, qui retient leur gros bout. Mais lorsque les barrieres sont abaisses, ces demi-pallissades D. trouvent leur place, & se rangent dans les entre deux des grandes pallissades E.

Comme on a garni de roulettes les chassis 8. sur lesquels ces barrieres reposent, ont peut avec des chevaux ou à force de bras les faire avancer ou reculer; & lorsqu'il est necessire, on les range non seulement, comme nous avons déja dit, dans la largeur du chemin, mais encore on en met plusseurs rangs de distance en distance, les uns derriere les autres, & plus ou moins selon la longueur du terrain que l'on veut disputer.

Tous ces différens rangs de barrieres ainsi rangez, on les laisse d'abord abaissées, tant pour en ôter la connoissance aux Ennemis, que pour laisser le chemin libre. Ensuite lorsque les Troupes que vous avez en avant, font attaquées ; s'il arrive qu'elles soient pressées de se retirer, elles passent sans embarras par dessus le premier rang de vos barrieres. Aussi-tôt qu'elles y ont passe, elses elevent & par ce moien elles forment dans l'instant un retranchement, qui arrête, pour ainsi dire, l'Ennemi sur le cul. Vous vous défendez avec avantage derrière ce premier rang de barrieres. Si vous y êtes forcez, vous venez faire la même manœuvre au second rang, du second au troisième, & successivement des uns aux autres. Et par ce moien, ou vous rebutez l'Ennemi qui veut vous poursuivre; ou du moins vous lui faites acheter bien cher le terrain que vous lui cedez; & vous donnez le tems à vos Troupes de se retirer en bon ordre.





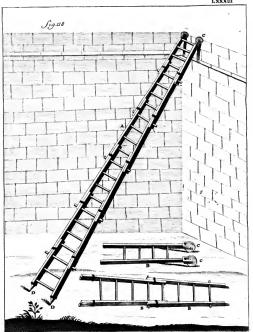

Dandet, fe



PLANCHE LXXXIII. LXXXIIII. FIGURE 117, 118. 119. & 120.

LA Figure 117, represente un modelle d'echelle qu'on peut les uns aux autres à une distance convenable avec les cordes C. Ils ont chacun leur bout de grosseur & de figure distrement. Leurs gros bouts A. sont creusca; & leurs bouts B. sont terminez en cheville. De cette manirer ecs distrems échelons peuvent s'embotter les uns dans les autres, & former ensemble la longue perche D. à l'extremité superieure de laquelle, il y a le grand crochet des res.

Cette perche D. étant de la longueur necessaire pour atteindre à l'endroite du vous voulez monter, vous y pouvez facilement arrêter son crochet E. Ensuite vous n'avez qu'à tirer son bout inserieur, c'est-à-dire, le premier échellon; vous deboitereztous les autres, & vous trouverez que vôtre perche D.se changera en échelle.

Ces fortes d'échelles sont très commodes: elles sont d'autant plus propres pour des expeditions secrettes, qu'elles sont très legeres, & qu'on peut lès rensermer demontées dans un sac, & les porter, sans qu'il paroisse que vous portez une échelle.

Les échelles representées par la Figure 118, sont d'un excel-

lens usage pour surprendre une ville.

Chaque grande échelle (emblable à celle marquée A. eft conposée de philiteurs portions , ou pour mieux dire de plusieurspetites échelles, qui en forment ensemble une suffissament grande pour acteindre du fosse au rempart. Suivance ce que l'on voir par la Figure , ces portions d'échelle que je marque & ont leur bout inferieur plus large que leur bout fuperieur, afin qu'elles puillent s'affembler les unes dans les autres; & pour que cet affembiage foit jufte, toutes les extremitez de leurs branches font entaillées de façon qu'elles emboittent les derniers échellons prolongez des unes; & les premiers échellons des autres. Ces differens emboitages font garnis de petites bandes de fer, qui les fortifient fuffifamment, & qui rendent la grande échelle encore plus folide, que fi fes branches écoient d'une feule piece.

Au bout superieur de la grande échelle, il y a des roulettes C qui facilitent le moien de la dresser contre le mur de l'escarpe; & l'on ajoûte aussi les crampons D. à son bout inserieur, afin que lorsqu'elle est dresse, & qu'on y monte dessus, elle ne

puisse pas reculer.

S'il s'agit de se servir de cette Machine pour surprendre une place ennemie; il saut avant toutes choses être informé au juste de la hauteur de l'escarpe, c'est-à-dire, de la hauteur de la mu-

raille du rempart, ce qui est très facile à savoir.

Suivant cette hauteur , vous faites construire secrettemen plus ou moins de ces petites échelles B. pour former la quantité des grandes échelles A. dont vous jugez que vous avez besoin. Ensuite vous distribuez aux Soldats que vous emploitez à cette expedition ces portions d'échelles , qui son peu longues, & par consequent peu pesantes & peu embartassantes. Ainsi chacun de ces Soldats porte facilement sa portion d'échelle avec son arme; & lorsqu'ils sont arrivez au pied du mur, ils assemblent aussi d'un demi quart d'heure ils sont en étac d'écalader la place, avant que l'Ennemi puisse s'y opposer ; s'ur tout si l'on peut menager bien secrettement cette entreprise, & si pour l'executer on sait prostier de l'obscruité de la nuit.

L'on voit par la figure 119, un moïen de monter avec beaucoup de facilité le long d'une corde, pour entrer pendant la nuit dans une place de guerre, ou pour s'introduire par les fenêtres

dans un apartement élevé.

Si vous avez quelque correspondance dans l'endroit où vous voulez monter, on pourra vous jetter la corde A. qu'on aura so-lidement arrêté par son bout superieur; si vous n'y avez point de correspondance

correspondance, vous y pourrez jetter à sorce de bras le grapin B. qui s'y acrochera solidement, surtout si c'est sur le terrain du

parapet d'un rempart.

En jettant ce grapin de bas en haut, vous l'accompagnerez d'une petite ficelle, qui ne l'empechera pas de s'elever, & de fuivre l'impulson de la main. Cette petite ficelle doit être fort longue, & doit passer dans la boucle du grapin; asin que lorf-qu'il est une fois bien acroché, elle y puisse laire la grosse corde A. qui est attachée à un de se bouts : ce qui se fait, comme on le peut comprendre aisement, en la maniere suivante. On tire la ficelle par son bout c. non seulement jusqu'à ce que la grosse corde A. qui est attachée à son bout D. soit elevégiat-qu'au grapin; mais encore jusqu'à ce que la corde A. aye toute passe ellemème dans la boucle dit grapin. Alors le gross nœud qui est au bout E. de la grosse corde, l'empeche de couler d'avantage dans la boucle, & l'y arrête solidement.

La grosse corde A. étant par un de ces deux moiens bien arrêtée dans l'endroit, où vous voulez monter, vous y enfilez la piece F. laquelle est une espece de tenaille, qui a au bout de ses branches les étriers G. H. & qui serre ou lache la corde, sclon qu'il en est besoin. Ensuite après avoir passe vos pieds dans les ctriers G. H. vous empoignez avec vos deux mains la corde A. le plus haut que vous pouvez; & vous étant élevé au point où vous l'avez empoignée, vous attirez avec les pieds & en vous racourcissant les tenailles F. Ce premier mouvement étant fait, vous vous servez de vos pieds qui sont toûjours dans les étriers pour serrer les tenailles; & comme plus vous vous appuyez sur ces étriers, plus les tenailles serrent & mordent fortement la corde; vous vous y laissez porter entierement. Vous lâchez do vos mains la corde & l'aïant reprise un peu plus haut, vous refaites la même manœuvre; enfin en continuant, comme je viens de l'expliquer, ces deux mouvemens, c'est-à-dire, celui de vos mains, & celui de vos pieds, vous montez infensiblement tout le long de la corde, fans beaucoup de peine, fans embarras, & même fans autre danger, que celui qui pourroit vous arriver, si la corde ne se trouvoit pas affez solidement attachée au lieu où yous youlez monter.

Description du Cabinet

90

La Figure 110. eft un moien très simple & très commode pour s'écouler le long d'une corde, & décendre d'un lieu mème fort élevé fans petine & fans se faire aucun mal aux mains. Aïant pris la piece de bois A. canclée sur sa ucun mal aux mains. Aïant pris la piece de bois A. canclée sur sa voue le betaon B. par le milieu de sa longueur 3 vous faites passer la grosse corde. D. dans les contours canclez de cette piece A. Enstitute vous étant si à cheval sur le baton B. vous emposignez la corde D. du long de laquelle vous devez décendre. Ainsi comme vous êtres sui-pendu à la piece A. & que cette piece ne fauroit couler du long de la corde, à cause du frottement qu'elle y fait, qu'à messure & à proportion que vous lachez la corde; vous vous trouvez able, lument le maître, non seulement de décendre très doucement, si vous le souhaitez, mais encore de vous arrêter où vous voulez.

On peut ajoûter au bour superieur de la piece A. une autre piece de bois marquée E. percée par le milieu, & garnie d'une peau qui vous garentit les doigts, vous pouvez vous apuyer de la main gauche sur cette piece E. tandis que de la main droite vous lachez, ou vous retenez à vôtre fantaisse la corde D. mais cette piece ajoûtée me paroît assez intuile.

#### 

MACHINE FAITE EN BROUETTE pour toifer au juste la distance qu'il y a d'un lieu en un autre.

PLANCHE LXXXIV. FIGURE 121.

A maniere ordinaire de toiser est assez embarrassante; il faut emploier au moins trois personnes, & il faut ou une grande habitude, ou une grande aplication à celui qui toise, pour ne pas tomber dans des erreurs de calcul. Celle que je propose ici par la broüette A. n'a aucun de ces inconveniens : une



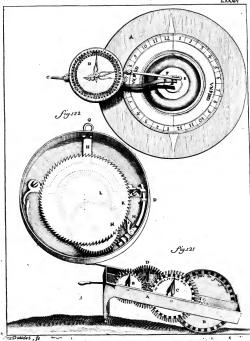

seule personne avec son secours peut mesurer avec beaucoup de regularicé des distances très considerables , sans aucun travail d'esprit, & sans savoir même aucune regle d'arithmetique. La Machine seule saite par un habite ouvrier , 8 qu'elle soit site par un habite ouvrier , 8 qu'elle soit conduite en droite ligne ; elle pourra mesurer des millions de toises san aucune erreur. A la verité elle ne peut servir , que pout une des dimensions qui est la longueur , & son usage est plutée pour mesurer les distances qu'il y a d'un lieu à un autre , que pour toiser des travaux.

La grande rout B. fur laquelle toute la broûtette A. s'appuie torsqu'elle est en marche a quatre pieds justes de circonference; & les autres trois rouës C. D. E. sont dentées & divisses sur leur champ en plusieurs degrez. Les degrez de celle nocée C. marquen les unitez de pied. & les unitez de toisse, E. en fin les degrez de celle nocée E. marquens les centaines, &, si'on veu même, les mille. Toutes ces differentes rouës repondent les unes aux autres par des pignons communs, qui ont plus ou moins de dents, selon qu'il est necessaire, qui ont plus ou moins de dents, selon qu'il est necessaire, qui ont plus ou moins de cents, selon qu'il est necessaire, qui ont plus ou moins de cents, felon qu'il est necessaire, qui ont plus ou moins de cette par le proprie de la contre par le site site un tour à la roud C; que celle-ci toutes les sois qu'elle fait un tour , fait avancer d'un degré calle nocée D. & qu'ensfin celle nocée D. à chacun de set ours, fait austif avancer d'un degré la derniere rouë E.

L'on observe les degrez ou differentes divisions des trois routs C. D. E. au moien de trois éguilles fixes, que vous voirez dans la Figure, & qui sont atachées aux branches de la broûtette. Ces éguilles ne changeant jamais de place, denotent la quantité de degrez, que les rouës ont fait ; ou encore mieux la quantité de pieds & de coisse, que la broûtette a parcouru depuis le point, d'où

elle est partie,

Pour mettre cette Machine en execution, vous faites rouler votre brouette, après avoir-qui files trois éguilles sont bien sur les premiers degrez des roués. Ensuite vous n'avez autre chose à observer, que de la conduire exadement en ligne droite, depuis le point d'où vous partez jusqu'à celui où vous voulez alle; se quand vous y êtes arrivé, vous regardez vos éguilles; alors elles vous marquent precisément & très juste, la quantité de pieds &

Description du Cabinet

de toifes que vous avez parcourue, sans que vous vous soyez donne la peine de les conter.



# AUTRE MACHINE POUR MESTIRER la distance des lieux.

PLANCHE LXXXV. FIGURE

A presente Machine est faire pour le même usage que la pre-\_cedente; mais elle est beaucoup plus simple & plus commode, & par deffus cela elle a un avantage particulier que j'expliquerai.

La rouë A tourne entre les deux branches de fer B, qui font plates; & qui étant unies ensemble au point C. sont faites en fourchettes. Ces branches ont une vis au point de leur union C. que vous pouvez faire entrer, quand vous le souhaitez, dans une ecroue que l'on a pratiquée au bout de vôtre canne; en forte que quand yous l'y avez ajustée, vous pouvez faire rouler devant vous en marchant la rouë A. encore plus facilement, que vous ne feriez rouler la brouëtte dont on a parlé.

Pour que cette manœuvre puisse venir aux mêmes fins de la Machine precedente, vous ajoûtez à une des branches B. la boëtte D. dont la furface plate, qui est celle que vous voiez, a deux fortes de divisions sur deux cercles faits en cadran. La premiere division qui forme le plus grand cercle, marque les unitez des pieds & des toises; & la seconde qui forme te plus petit cercle, marque les dizaines, les centaines & les mille de toifes. Cette espece de cadran a austi deux éguilles de différente grandeur. La plus grande doit marquer sur le grand cercle les unitez, & la plus petite doit marquer sur le petit cercle les dizaines, les centaines & les milles. Ces deux éguilles avancent fur la circonference de leurs cercles, à mesure que vous faites rouler devant vous la rouë A.; & à proportion des pieds & des zoises que vous lui faites parcourir ; & les mouvemens qui les font ainsi avancer, viennent principalement de l'axe de la rouë

A. comme nous l'allons expliquer.

L'axc de la rouë A. étant coudé au point E. tire à chaque cour que fa rouë lui fait faire, la branche F. & ce mouvement fe communique en même terns à la grande éguille, & fuccessifivement à la petire, comme il est facile de le remarquer par le developement de la beëte. D, qui rensferne tout l'artisée.

Ce developement fait voir que la branche F. repond par l'anneau G. & par les detentes H. au cliquet I. & qu'à chaque fois que ce cliquet agit, il fait avancer d'un cran le rochet K. qui dirige immediatement la grande éguille. Il fait encore voir que le rochet K. repond mediatement par les deux rouës L. M. & par leurs pignons à la petite éguille , & que les divisions des dents des rouës L. M. & de leurs pignons, sont proportionnées au chemin, qu'il faut que la petite éguille falle fur fon cadran, pour marquer les dizaines de tour que l'on fait faire à la rouë A., ou pour mieux dire, tous les tours que la grande éguille fait; ce qui doit être la même chôc.

Ainfi avant que de vous servir de cette Machine, vous voïez si vos éguilles sont sur le premier degré des unitez, ensuive vois n'avez d'autre attention, qu'à conduire exachement en l'igne droite vôtre rouë A. depuis le point d'où vous parrez, jusqu'à celui où vous voulez aller; & vos éguilles d'elles mêmes marqueront le nombre de tours, que fera vôtre rouë A. c'està-d'ire, que comme la circonsereuce de vôtre rouë A. vous est connuë, vos éguilles vous marqueront exachement le nombre de toises & de guilles vous marqueront exachement le nombre de toises & de guilles vous narqueront exachement le nombre de toises & de guilles vous narqueront exachement le nombre de toises & de guilles vous lui aurez fait parcourir, sans que vous sârez au la

peine de les compter.

A l'égard de l'avantage particulier que cette Machine a sur la precedente, je diray qu'il consiste en la boëtte D. detachée du reste des pieces dont nous venons de parler, c'est-à-dire, des

branches F. & B. & par confequent de la rouë A.

Cette boëtte que je supose être faite comme celle des montres de poche ordinaires se met dans vôtre gousset. Vous attachez à son anneau G. un ruban, que vous saites passer sous vos calçons, & que vous faites repondre à vôtre jarretiere; en sorte qu'à chaque pas que vous faites, l'extension de vôtre jambe tire qu'à chaque pas que vous saites, l'extension de vôtre jambe tire.

Description du Cabinet

l'anneau G. & fait par là agir le cliquet I. & par consequent tout l'artifice qui est renferme dans la boette. Par ce moien vous étant formé l'habitude de faire vos pas égaux , & connoissant leur valeur, vous pouvez tirer le plan d'une place Ennemie, sans qu'on s'en aperçoive, & en presence même des Officiers qui y commandent; car en vous promenant avec eux fur les remparts, vous tirez vôtre pretenduë montre,& en faisant semblant de voir quelle heure il est, vous regardez à quel degré sont vos éguilles. Ensuite l'aïant remise dans son lieu , & y accrochant aussi-tôt le ruban en question, yous marchez sans vous embarraffer d'autre chose , que d'aller en ligne droite ; & lorsque vous êres arrivé au bout du terrain que vous avez voulu mesurer, vous decrochez vôtre ruban; & les éguilles de vôtre boëtte demeurent dans la situation où elles se trouvent, jusqu'à ce que vous puissiez les regarder ou en vôtre particulier, ou sous se même pretexte dont vous vous êtes déja servi.

#### 

PUPITRE D'UNE FAC, ON particuliere & très commode pour les gens d'étude.

#### PLANCHE LXXXVI. FIGURE 123.

D'Ans le livre que Ramely a donné au public, on voir une composse, plus embarrassantes, expar consequent plus difficile à executer. Et plus sujerte à la derraquer; an lieu que celle que je propose lei c, est des plus simples.

L'une & l'autre peuvent servir aux personnes, qui s'attachent à l'étude, & qui composent; principalement à ceux qui sont incommodez de la goute; car par le moien de cette Machine, vous pouvez sans changer de place & sans bouger de vôtre sauteüil, lire successivement plusieurs livres les uns après les autres





& bien loin d'avoir la peine de les aller chercher, ou de vous les faire apporter, vous les faites facilement venir à vous.

Les deux grandes roués A. B. font folidement atrachées l'une à l'autre par l'auxe C. qui les fait tourner enfemble fur les pieds droits D. Entre ces deux grandes rouës, & au tour de leur circonference, il y a les tablettes ou pupitres E. qui y font retenus par les effectes d'axes coudez F. Ces fortes d'axe coudez font mouvans dans les grandes rouës, en forte que lorsque les rouës tournent, le poids des pupitres les tient toûjours dans la même fituation, & les empêche de basculer & de perdre leur équilibre.

Avant que de travailler, vous rangez sur les pupirces E. tous les Livres dont vous jugez que vous aurez besoin. Ensuite vous étant placé dans le fautetil G. vous lifez le Livreq qui se d'abord à vous; & lorsque vous en voulez un autre, vous le faites facilement venir à la place du premier, en tournant avec la main les grandes rouës A. B.

Si vos Livres se rencontrent de differente grandeur ou grosceur, & que tous les plus pesans se trouvent rangez d'un côté, & les plus legers de l'autre; le fort emportant le foible, vôtre Machine basculera toiljours; & vous ne la pourrez pas contenir commodement dans la fituation que vous soubaiterez. Ainsi pour obvier à cela on pourra ajoûter l'arrèt H. qui entrera dans les petites entailles de la grande rouë A. & qui la retiendra au point convenable, tant que vous ne voudrez point changer de Livre; mais qui lui laillera ecpendant la liberté de tourner, lorfque pour le lacher; vous appuyerez le pied sur la detente t.

A la place de la Machine que nous venons de decrire, vous pouvez-ranger vos Livres au tour d'une grande table ronde, que vous ferez construire, de maniere que son dessis puisse tourner sur un pivos; ce qui se fera facilement, en plaçant le pivot au centre de vôtre able s'sur nos de se piliers, se en garnissar les autres piliers qui soutienneut sa circonference de petites rouletes. Par ce moien qui est très simple, lorsque vous aurez suffissionement si le Livre, qui sera devant vous, sè que vous en souhaiterez un autre, vous le ferez sacilement venir à la place du premièr, en tournant la table avec la main.

Sonne.

#### 

# CHAISE OU FAUTEUIL TRE'S commode pour les boiteux, ou pour ceux qui ont la goute aux jambes; & par le moien duquel on pout se promener dans un apartement de plein pied, ou dans un Jardin, sans le secours de per-

#### PLANCHE LXXXVII. FIGURE 124.

Omme le fauteuil 1. repose tout entier sur les cinq rouës B. B. C. C. & D. l'on remarquera que non seulement il doit marcher de toute necessiée, lorsque ses rouss tournents mais qu'il doit encore avancerou reculer, & aller à droit ou à gauche, selon les differens sens que les rouës tiendront entre elles dans leur mouvement.

Cependant pour l'execution de cette Machine, dans l'état que la Figure la reprefente, il ne faut donne le mouvement qu'aux deux principales rouës B. B. Car les deux C. C. ne fervent proprement que pour foutenir en equilibre le fauteiili ; & la fondion de celle marquée D. n'eft que pour le faire tourner plus exactement. On donne le mouvement necessaire aux deux rouës principalesen cette maniere.

Ces rouës B. B. étant denrées fur champ, repondent par leur pignon E. & par l'arbre, ou le long effieu F. aux manivelles G. Ainfi lorfque vous èces affis dans le fithetuil A. & que vous tournez avec vos mains les manivelles, vous faires neceflairement tourner les routés B. & par confequent vous faires narcher le fautefuil. Si vous foubaitez aller en avant & en droite ligne, vous tournez également & en même tems vos manivelles en de-hors. Si vous foubaitez reculer aufii en droite ligne, vous les tournez en dedans ; c'eft à dire, dans un fens tout oppolé





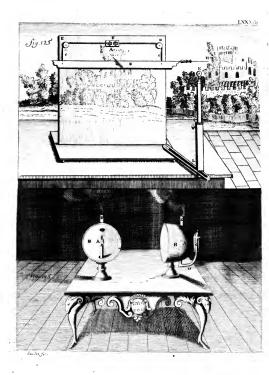

97

posé au premier. Si c'est à droit ou à gauche que vous voulez aller, vous tournez inegalement vos manivelles, & plus ou moins selon qu'il est necestaire; & enfin si vous voulez tourner sur un point, vous n'avez qu'à tourner les mêmes manivelles à contre sens l'une de l'autre, je veux dire, l'une en dedans, & l'autre en dehors.

Vous pourrez ajoûter au fauteüil les autres commoditez qui font en ufage pour le fervice des malades ; comme de brifet nodifier pour lui donner plus ou moins de pente, & d'y pratiquer une petite table, un pupitre & un marchepied; & pourveu que cette Machine foit executée par un bon ouvrier, & qu'on y oblerve les juffes proportions qui doivent être entre les rouës â-les pignons c. & les manivelles 6. vous n'aurez befoin que d'un très petit effort, pour la faire marcher; & vous le pourtre même faire avec deux doigts. L'invention de la rouë D, est une des pieces des plus curies les decette Machine, & fa disposition fert de beaucoup, pour en faciliter l'execution.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

MOYEN DE TIRER UN PAISAGE, ou de copier un Tableau, sans savoir dessiner, & sans voir ce que l'on fait.

#### PLANCHE LXXXVII, FIGURE 125.

V Ous placez la toile, ou le papier fur lequel vous voulez travailler, visè à viz le pariage, ou vis-à vis le tableau, que vous vous étes proposé de dessiner, se vous l'arrachez dans une fituation perpendiculaire sur le chassis ». qui est garni de la grande regle B. cette regle B. est suspendire par les petites ficelles c. lesquelles après avoir passe pre les poulies D. E. se réunissen, pour passer ensemble par la double poulie F. & pour repondre au contrepoids c, qui est placé à coulist derireire le chassis en sorte que le contrepoids tire toûjours de bas en haut la regle, comme

Name in Chapte

on peut le voir par le revers du chassis.

De cette manière la regle B. peut facilement s'élever, se baiffer, & parconir routes les parties de vôtre toile, ou de vôte papier s mais elle ne s'y peut mouvoir qu'horifontalement; ce qui est essentiel à remarquer. Elle est garnie à un de ses bouts de la pointe ou éguille H. & dans son milieu du craion & porte craion L lequel par le moien d'un petit ressor, peut s'avancer plus ou moins, selon qu'il est necessaire, pour marquer plus ou moins fort sur vôtre papier les traits des Figures que vous defsinez.

Vous ajoîtice: À ceste Machine la pinule X. que vous pouvez placer à vôtre fantailie, plus ou moins près du châfils. A. eque vous pouvez de même, ou élever, ou bailler au moien et de foutien L. qui vous laille la liberté de placer la pinule ca diffèrens sens.

Enfin aïant disposé, comme nous l'avons déja dit, vôtre Machine vis-à-vis des objets que vous voulez dessiner, & aïant arrêté vôtre pinule au point, où il convient qu'elle reste pendant tout le tems que vous travaillerez; en fermant un œil, vous regardez avec celui qui est ouvert au travers de la pinule K. & tenant de la main droite le porte craïon I. & par consequent sa regle B. vous faites parcourir successivement à sa pointe H. tous les principaux traits des objets proposez. Et comme en suposant toùjours que la regle ne peut se mouvoir qu'horisontalement, vôtre craion fait sur le papier le même chemin que la pointe H. fait sur les traits des objets proposez; vous les faites marquer à vôtre eraion, & par ce moien vous les dessinez sur vôtre papier, ou fur vôtre toile, d'aurant plus juste & plus regulierement, que les regles de perspective ne sauroient jamais être mieux observées. Après avoir examiné cette Machine, on conviendra qu'avec son secours on peut dessiner un paisage,ou copier un tableau, fans favoir deffiner, & mênie fans voir ce que l'on fait; puisque vous ne regardez jamais vôtre craïon, & que toute vôtre attention doit être à faire suivre regulierement à vôtre pointe H. lesprincipaux traits des objets proposeze

#### 

#### LAMPETRES COMMODE, qui en éclairant beaucoup plus que les autres, échaufe l'endroit éclairé, & ne fatigue pas la veue.

#### PLANCHE LXXXVII. FIGURE 116.

Tout l'artifice de cette lampe consiste en la piece B. qui est d'étain, ou de quelqu'autre métail qu'on voudra, pourveu

qu'on le puisse polir.

Cette piece B. eft une demi-ellipfe , ou figure parabolique qu'on a pris foin de faire avec les plus juftes proportions , & dont on a poil la furface interieure, le mieux qu'il a été poffible. On place dans fon foyer , je veux dire , dans le militeu interieur de la Figure parabolique , le lumignon de la lampe que je marque A. En forte que comune les raions de lumiere qui en partent , & qui tombent fur les côtez interieurs , se reflechillent totijours en ligne parallelle à l'axe de la Figure parabolique ; ils écalarent l'endroit qui répond à son ouverture, beaucoup plus qu'ils pe feroient sans cette reflexion ; & se réunissent sibnen , qu'ils y échautent l'air sensiblement à plus d'un pied & demi de distance.

Ainfi en fe fervant de cette lampe dans son cabinet pendant l'hiver, & la plaçant sur sa table de maniere qu'elle éclaire le livre que vous lisez, ou le papier sur lequel vous écrivez; vous ressente autre mains affez de chaleur, pour n'avoir pas besoin d'allumer du reu à vôtre cheminée; sur tous si vôtre cabinet est petit, & qu'il soit bien service, — d vous avez pris les precautions necessaires pour vous garentir du froid au corps, à la tête & aux pieds; ce qui est affez facile.

Outre l'avantage que cette lampe a, d'éclairer plus que les autres, & d'échauffer; elle a encore celui de conserver la veuë, & l'on en conviendra facilement, en faisant reflexion que le lumignon d'une lampe ou d'une bougie, est ce qui fatigue le plus les yeux, lortqu'on travaille la muit s & en failant attention, que sitivant la disposition do cette lampe doit étre, lorfque vous vous en servez, il y a toûjours un des côtez de la demi ellipse, qui vous cache son lumignon A. & qu'il n'y a que les objets sur lesquels vous travaillez, qui soient setairez.

Nora, que C. est l'endroit où l'on met l'huile; D. est un petit canal qui communique l'huile au lumignon; E. est un tuyau pratiqué dans la demi-ellipse, pour y faire passer la fumée de la

lampe.



# MOTEN FACILE DE TIRER. exastement un plan géometral en perspective, fans avoir recours aux regles ordinaires : qui sont longues & embarrassantes.

#### PLANCHE LXXXVIII. FIGURE 127.

Ans le milieu du tableau A. pofé perpendiculairement, l'on face, & que l'on y attache par fes deux bouts avec les vis C. C. de maniere cependant qu'il refte une distance d'environ une ligne, entre la surface du tableau & la regle de fer. Cette distance d'ente les deux curseurs. Et dont la regle de fere est diffance d'ente cestifaire pour que les deux curseurs. Et dont la regle de ser est garnie, puissent y mouvoir librement. Ensitite l'on attache le fil F. par un de ses bouts au curseur D. & l'aiant fait passent autre bout d'un poids, afin qu'il soit todjours bent rendu. On attache encore deux autres fils aux deux curseurs, scavoir, le fil G. au curseur D. & le fil H. au curseur E. Ces deux dermiers sils one chargez, de même que le premier, chacun d'un poids, & se crossent passent d'un poids, & conserver passent dans les petites poulies F. K. & pour forces à volonté sur la ligne he.





risontale S. T. qui doit être parallele à la regle B. le point L est consideré comme le point de vuë, & celui K. comme le point de distance.

Vôtre Machine étant en cet état, l'on place dans la partie inferieure du tableau, le papier fur lequiel elt deffiné le plan horifontal propofé; & l'on met dans sa partie superieure, c'est-à-dire, au dessis de la regle de ser, le papier blanc, sur lequel on veut tracer le plan en perspéctive. L'on cole proprement le bord de ces deux papiers sur le tableau, afin qu'ils s'y tiennent bien tendus.

Enfuite pour en venir à la pratique, aïant disposé les deux curfeurs fur leur regle, de maniere que le fil F. tombe perpendiculairement fur l'angle P. du plan horifontal, je veux dire, fur un de ses angles, qui se trouvera dans la partie la plus inferieure du tableau ; & de maniere que le curseur D. soit distant du curseur E. de la huitième partie de l'espace qui se trouve depuis le curfeur E.jufqu'à l'angle P. l'on enfilera la petite perle M, au fil F. & l'on arrêtera cette petite perle folidement, & precisement à l'endroit du fil, qui repond à l'angle P. l'intersection des deux fils G. H. vous donnera d'abord l'angle P. du plan en perspective qu'on cherche, & qui est celui qui doit representer l'angle P. du plan géometral; & pour avoir la representation perspective des autres angles du plan géometral , l'on n'aura qu'à disposer les curseurs D. E. sur la regle B. de façon que la petite perle M. reponde successivement à chacun de ces angles; & toûjours l'intersection des fils G. H. donnera à chacun son point particulier. Enfin on pourra facilement perfectionner les angles que l'on cherche, & par consequent tout le plan en perspective, en tirant des ligmes qui uniront ces differens points, suivant que le plan géometral l'indiquera.

F 1 N.

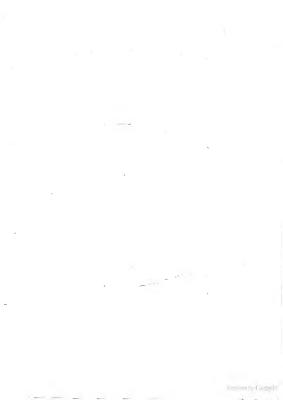

## TABI. F.

### Des Matieres par ordre Alphabetique.

Δ

A MAZONE, Figure d'Amazone qui fait differents mouvements & qui fe promene fur une table polie, page 19.

Armoires dont les portes s'ouvrent par machines.page 18. & 19.

Ľ

BATEAU, Machines pour faire monter les grands
Bateaux fur une Riviere, page 62.& 63.Planche LX11
Figure 91.

Bateau , Machines pour faire avancer un Bateau avec beaucoup de vitesse, page 64. Planche LXIII. Figure 92.

Bateau, moïen de faire remonter un Bateau par le courant de l'eau, page 65. Planche LXIII. Figure 93.
Bateau propre a furprendreune
place Ennemie. page 73.
Planche LXXI.Figure 106.
Bartiere portative. page 83.
Planche LXXXI.Figure 116
Bois, differentes manieres d'entailler des pieces de bois &
de les aflembler folidement
pour plufieurs ufages. page
69. Planche LXV. & LXVI.

Figure 96. jusqu'a 101.
Bouteille de verre dans lesquelles sont renfermés plusieurs
ouvrages. page 19. & 20.
Broüette de nouvelle invention
page 38. Planche LIX. Figure 88.

C

CANAL, Machines pour transporter un Bateau d'un Canal a un autre Canal plus élevé, page 61. Planche Lx1. Figure 90.
Claidas de nouvelle invention.

#### TABLE DES MATIERES

page 84. Planche LXXXI. Figure 115. Cylindres de metail. page 22.

D

ELICATESSE, pieces de delicatelle, page 3, Planches I. II. Figure 1 · 2 · 3, 4 · 5 · 8 · 6.
Dellein, maniere de definer, très juftes & très particuliere, page 98. Planche LXXXVI.

E

Figure 125.

E CHELES pour escalader un rampart. page 87. Planche LXXXII. & LXXXIII. Figure 117. 118. 119. & 120. Elexations d'eau, 2 au moien de plusfieurs culieres, page 15. 26. 27. 28. 19. & 30. Planche XXII. plusqu'a XXVIII. Figure 50. jusqu'a 56.

Figure 50. julqu'a 56.
levation d'eau a la hauteur du
diametre d'une grande rouë
page 31. 31. & 33. Planche
XX1X.XXXX.XXXI.XXXXII.
Figure 57. 38. 59. & 60.
evations d'eau a la hauteur
du demi diametre d'une
grande rouë, page 34. & 35.
L'anche XXXXIII.
Equit 57. & 66.

'evation d'eau au moïen de

plusicurs seaux. page 36. jusques a 44. Planche xxxv. jusqu'a x111. Figure 63. jusqu'a 69.

Elevations d'eau avec des especes de chapelet, page 44, Planche XIIII, Figure 70, Elevations d'eau au moïen des pompes aspirantes & foulantes pag. 45, jusqu'a XIVII. Figure 71, jusqu'a XIVII.

Planche XLIX.
Figure 75.

Elevation d'eau au moien de la vis d'archimede page 49.50. & 51. Planche L. L1.& L11. Figure 76.77. & 78.

Etoiles, pieces de Tour en forme d'étoile renfermée dans des Globes, page 4, 5, & 6, Planche 111, 14, & v. Figure 8, 11, 14, & 21.

Excentrique, pieces de Tour excentriques, page 4, 5, & 6, Planche 111, 17, & y Figure 7, jusqu'a 23.

.. - F

Planche LXXXVI. Figure

Fleurs de lis, piece de tour en forme de fleurs de lis travaillée

#### PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

vaillée dans un globe page 6. Planche v. Figure 23.

G

LOBES, pieces de Tour, plufieurs globes faits les uns dans les autres, & qui fervent d'envelope a differentes Figures, page 4, 5, & 6. Planche 111. IV. & V. Figure 7, jusqu'a 23.

Grenades, moien de jetter des Grenades, page 80. Planche LXXIX. Figure 113.

Guerite, moien de lever une guerite pour decouvrir les assiegeants page 82. Plauche 1XXX. Figure 114.

#### H

ORLOGES dont les mouvements font regles par
la chute d'une ou de plufieurs
bales de cuivre, page 9. 10.
11. & 11. Planche XIII. XIV.
XV. & XVI. Figure 37. jufqu'a 41.

perceptiblement fur des plans inclinez, page 12.13. & 14. Planche XVIII. & XVIII. Figure 42. 43. & 44.

Horloges par le moien d'un fable qui se tourne de lui-même lorsqu'il est écoulé, page 14. & 15. Planche X1X Figure 45.

Horloge par le moien d'un globe celefte qui tourne fur la tète d'un Atlas, page 15. Planche xx. Figure 46.

Horloge par le moien d'une Figure de fouris & de lezard qui courent les heures le long d'une corniche & d'un pilier, pag. 16. Planche xx 1. Fig. 47-Horloge fans éguille, page 16. Planche xx 1. Figure 48.

Horloge de la Tortuë, page 17. Planche xx1. Figure 49. Horloge a eau. page 18.

Horloge des passions, page 21. Hors du rond, pieces de Tour travaillées hors du rond page 7. & 8. Planche v1. jufqu'a x11. Figure 24. jusqu'a 33.

L

Ampe très commode pour ceux qui travaillent.pag. 97. Planche LXXXVI I. Figure 126.

#### M

Miroir de merail. page 22. Mort. Figure de mort qui se promene dans une Chambre. page 19.

#### TABLE DES MATIERES

Moulins a bras. page 55. Planche Lv1. Figure 84.

Moulins mis en mouvement par un bœuf ou par un cheval, page 56. Planche Lv11. Figure 85.

gure 85.

Moulins a vent. page 36. Planche LV111. Figure 86. Moulins portatifs, pag. 37. Planche L1x. Figure 87.

Mouton, machines pour battre le mouton, page 59. Planche Ex. Figure 89.

o

Prique, differentes machines qui concernent l'oprique, page 21. & 21. Ofier, pieces de Tour travailless en forme d'ofier, page 3. & 8. Planche 11. & x1. Fi-

gure 5. 6. & 29.

Ovales, pieces de Tour, globes en ovales qui renfermen differentes Figures page 6.

Planche v. Figure 21. & 22.

P

DERSPECTIVE, moïen erès cour & très facile pour tirer un plan geometral en perspective page 100. Planche LEXXVIII. Figure 127. Pont d'une feule arcade, page 67. Planche LEXY, Figure

Pont, modele d'un autre pont fait d'une feule arcade page 68. Planche Lxiv. Figure 95.

Pont de corde pour faire passer à de l'Infanterie une Riviere peu large, page 71. Planche

LXX. Figure 105.

Pont de bateaux pour passer une Riviere en presente des Ennemis, page 74. Planche LXXII. Figure 107.

Pont de pilotis, pago 71. Planche 1xx111. Pigure 108. Pont construit avec des Tonneaux. page 78. Planche

Pont fait avec des tonneaux, pour passer le fossé d'une place affiegée, page 79.
Planche LXXVIII.Fig. II2.

Ponton pour passer une Riviere peu large, page 69. Planche 1XVII. Figure 101.

Ponton pour passer une Riviere plus large, page 70. Planche LXVIII. Figure 103.

Pomon pout passer le fosse d'une place assiegée, page 71. Planché EXIX. Figure 104. Portraits, pieces de Tour, boète a portraits de pusseurs pieces travaillées dans des globes page 6. Planche v. Figure 17. & 18.

Puis, moien de tirer facilement de l'eau d'un pois page

#### PAR ORDRE ALPHABETIQUE

gure 2.

111.

52.53. & 54.Planche LIII. LIV. & LV. Figure 79. jufqu'a 83.

Pulpitre commode pour ceux qui composent. page 94. Planche LXXXV. Figure SPIRALE, piece de Tour travaillée en ligne spirale, page 3. Planche I. Fi-

R

Т

S

RADEAU faitavec destonneaux, page 76. Planche LXXIV. Figure 109. Radeau portatif. page 77. Planche LXXV. Figure 110.

che LXXV. Figure 110.
Rampant, piece de Tour, travaillée en rampant page 8.
Planche x. Figure 35. & 36.

TABATIERE, piece de Tour, plusieurs tabatieres travaillees dans des globes, page 5. Planche 1v. Figure 12. Toisage, differentes manieres de toiser. page 90. Planche LXXXIV. Figure 121. &

Fin de la Table des Matieres.

#### Memoire pour servir au Relieur.

```
ES Planches No. 1. & 2. doivent être placées à la troisié.
       me page.
La Planche No. 3. doit être placée a la page 4.
La Planche No. 4. doit être placée a la page 5.
La Planche No. 5. doit être placée a la page 6.
La Planche No. 6. doit être placée a la page 7.
Les Planches No. 7. 8. 2. 10. 11. & 12. doivent être placée a
   la page 8.
La Planche No. 13. doit être placée a la page 10.
Les Planches No 14 & 15. doivent être placées a la page 11.
La Planche No. 16. doit être placée a la page 12.
Les Planches No. 17. & 18 . doivent être placées a la page 13.
La Planche No. 19. doit être placée a la page 14.
La Planche No. 20 doit être placée a la page 15.
La Planche No. 21. doit être placée a la page 16.
La Planche No. 22, doit être placée à la page 25.
La Planche No. 23. doit être placée à la page 26.
La Planche No. 24. doit être placée a la page 27.
La Planche No. 25. doit être placée a la page 28.
La Planche Nº. 26. doit être placée à la page 29.
Les planches No. 27. & 28. doivent être placées a la page 30.
La Planche No. 29. doit être placée a la page 31.
Les Planche No. 30.8 31. doivent être placées a la page 32.
La Planche No. 32. doit être placée a la page 33.
La Planche No. 33. doit être placée a la page 34.
La Planche No. 34. doit être placée a la page 35.
La Planche No. 35. doit être placée a la page 36.
La Planche No. 36. doit être placée a la page 37.
La Planche Nº 37. doit être placée a la page 38.
La planche No. 38. doit être placée a la page 39.
La Planche No. 40. doit être placée a la page 40.
La Planche No. 41. doit être placée a la page 41.
```

```
La Planche No. 41, doit être placée a la page 41.
La Planche No. 43. doit être placée a la page 44.
La planche Nº. 44. doit être placée a la page 45.
La Planche No. 45. doit être placée a la page 46.
Les Planches No. 46. & 47. doivent être placées a la page 47.
La Planche No. 49. doit être placée a la page 48.
La Planche No. 50. doit être placée a la page 49.
La Planche No. 5 L doit être placée a la page 50.
La Planche No. 52. doit être placée a la page 51.
La Planche No. 53. doit être placée a la page 52.
La Planche No. 54. doit être placée a la page 53.
La Planche No. 55. doit être placée a la page 54.
La Planche No. 56. doit être placée a la page 55.
La Planche No. 57. doit être placée a la page 56.
La Planche No 58. doit être placée a la page 57.
La Planche No. 59. doit être placée a la page 58.
La Planche No. 60. doit être placée a la page 59.
La Planche No. 61. doit être placée a la page 61.
La Planche No. 62. doit être placée a la page 62.
La Planche No. 61. doit être placée a la page 64.
La Planche No. 64. doit être placée à la page 67.
Les Planches No. 65.66. 67. doivent être placée a la pag.69.
La Planche No.68, doit être placée a la page 70.
La Planche No. 69. doit être placée a la page 71.
La Planche No. 70. doit être placée a la page 72.
La Planche No. 71. doit être placée a la page 73.
La Planche No. 72. doit être placée a la page 74.
La Planche No. 73. doit être placée a la page 75.
La Planche No. 74. doit être placée a la page 76.
La Planche No. 75. doit être placée a la page 77.
La Planche No. 77. doit être placée a la page 78.
La Planche No. 78. doit être placée a la page 79.
La Planche No. 79. doit être placée a la page 80.
La Planche No. 80. doit être placée a la page 82.
La Planche N. 81. doit être placée a la page 84.
```

La Planche N°. 84. doit être placée a la page 91. La Planche N°. 85. doit être placée a la page 94. La Planche N°. 86. doit être placée a la page 96. La Planche N°. 87. doit être placée a la page 97. La Planche N°. 88. doit être placée a la page 97.

#### ERRATA OU FAUTES D'IMPRESSION.

A Vertissement page 10. ligne 5. sur une baze sexagone, lisez baze exagone.

Page 25. ligne 14. Aux deux cordes L. M. lifez, aux deux coudes L. M.

Page 54. ligne 7.comme la Figure lo represente, lisez le represente. Page 68. ligno 10. & 11. au joint A. A. au joint B. B. lisez au point A. A. au point B. B.

Page 84. ligne 9. ne couvre pas plus les affiegeants que les affiegez quant ils sont attaquez, lisez ne couvre pas plus les affiegez que les afsiegeants quand les premiers sont attaquez.

Page 99. ligue 4. & dont a poli, lifez & dont on a poli.



an every Copy





